







B. Prov. 

B. P

# (<sup>13</sup>HISTOIRE

D E S C E L T E S,

ET PARTICULIEREMENT

DES GAULOIS ET DES GERMAINS,

Depuis les Tems fabuleux, jusqu'à la Prise

de Rome par les Gaulois.

Par SIMON PELLOUTIER, Pasteur de l'Eglise
Françoise de Berlin, Membre & Bibliothécaire de

l'Académie des Sciences, & Belles-Lettres de Prusse.
Nouvelle Édition, Revue, Corrigée et Augmentée d'un quatrième Livre posshume de l'Auteur,

DÉDIÉE.

#### A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN.

Par M. DE CHINIAC, Avocat au Parlement; de l'Académie Royale des Belles-Lettres de Montauban.

Antiquam exquirite Matrem. Virg Eneid. II. 96.

TOME SEPTIEME.



A PARIS;

De l'Imprimerie de QUILLAU, rue du Foulant

M. DCC. LXXI.

Avec Approbation & Privilége du Roi.

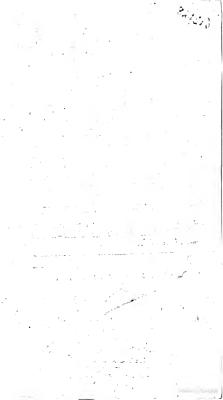

# AVIS

DE L'EDITEUR,

Sur le IVe. Livre de l'Histoire des Celtes.

De reçus dans le courant du mois de Janvier dernier, une lettre datée de Berlin 2 Décembre 1770, conque en ces termes: « Monsieur, la nouvelle » édition de l'Histoire des Celtes » que vous venez de donner au » Public, m'a fait croire que » vous apprendriez avec plaisir » qu'il y en a un quatrième Li» vre, en manuscrit, tout prêt » pour l'impression, au Jugement » de M. Formey, qui a bien



įν voulu l'examiner. C'est par la » négligence de son Libraire » d'Hollande que l'Auteur a été » empêché de le publier de son » vivant. Ce Manuscrit contient 3 408 pages in-folio. Il renferme » l'extérieur de la Religion des » Celtes, leurs superstitions & » une Histoire abrégée des plus » célèbres Philosophes Scythes & Celtes. -En supposant, » Monsieur, que vous eussiez le » dessein d'acquérir ce Manus-» crit, il ne s'agiroit que de mar-» quer les conditions, & d'en o charger quelque personne d'ici. » Je crois devoir vous avertir, » Monsieur, qu'outre les quatre » Livres en manuscrit, dont trois » ont été imprimés, il y a enp core trois Volumes in folio



#### DE L'EDITEUR.

manuscrits de Notes Géographiques & Critiques, dont
vous pourriez faire l'acquisition en même-tems. J'ai l'honneur d'être, &c. Pélisson,
Dosleur en Médecine.

Aussi-tôt que j'eus connoisfance des Manuscrits de M. Pelloutier, je me hâtai de me l'esprocurer. J'écrivis à M. Pélisson,
pour le remercier de l'avis qu'ilm'avoit donné; je le priai de lesremettre aux personnes que je
lui indiquai, & de me marquercomment il étoit possesseure deces Manuscrits J'écrivis en même-tems à M. Formey pour qu'il
voulutbien m'apprendre ce qu'il
sçavoit relativement aux Manuscrits de M. Pelloutier.

Vers la fin d'Avril dernier,

#### ij . AVIS

M. Pélisson m'écrivit en date du 5 du même mois : « Pour ne pas » vous causer du retardement, je » réponds à votre derniere lettre, » reçue sous le couvert de M. » Formey. Je remets aujourd'hui » à MM. Girard & Michelet les » Manuscrits de l'Histoire des » Celtes, dont celui du quatrià-» me Livre est double, avec les » Manuscrits de Notes Géogra-» phiques & Critiques ... . Quant » aux Manufcrits de feu mon » oncle Pelloutier, ils étoient » entre les mains de deux de ses » filles, qui sont scules restées » de sa famille. Lorsque votre » Ouvrage fut annoncé dans les » Journaux, j'en parlai à mes » cousines, qui me donnèrent » plein pouvoir d'agir comme

DE L'EDITEUR. vij » bon me sembleroit; & c'est » sur cela, Monsieur, que j'en-» trai en négociation avec vous, » après avoir consulté M. For-» mey. J'ai l'honneur d'être, &c. » PELISSON ».

Je reçus en même- tems une lettre de M. Formey, qui me marquoit: « . . . M. le Docteur » Pélisson vous enverra, confor-» mément à vos demandes & » instructions, tout ce que vous » souhaitez. Je joints ici la dé-» claration relative aux Manuf-» crits de feu M. Pelloutier, » dont vous pouvez faire l'usage » qui vous conviendra. .... Je » fouhaite, Monsieur, que vous » terminiez votre' louable entre-» prise avec le plus grand succès. » J'ai l'honneur d'être, &c. » FORMEY ». a 4

### Déclaration de M. Formey.

« Feu M. Pelloutier, avec qui » j'ai eu des liaisons intimes, » ayant été rebuté par les mau-» vais procédés du Libraire qui » avoit imprimé & très - mal » exécuté les deux Volumes de » fon Histoire des Cettes, se trou-» vant avec cela dans un état » d'abattement qui a précédé sa » derniere maladie, a laissé en » Manuscrit le quatrième Livre » de son Ouvrage. J'ai examiné » ce Manuscrit : je l'ai trouvé » mis au net d'un bout à l'autre » de la main de l'Auteur, & » parfaitement en état d'être mis » fous la presse: surquoi j'ai enga-» gé les héritiers de M. Pelloutier DE L'EDITEUR

» à le céder, à M. de Chiniac,
» pour entrer dans l'édition qu'il
» donne actuellement de l'Hifi» toire des Celtes & de tous les
» Ecrits (1) de M. Pelloutier
» qu'il a pu recouvrer. C'est ce
» que je certifie. A Berlin le 4
» Avril 1771. Signé, FORMEY,
» Secrétaire perpétuel de l'Aca» démie Royale de Prusse.

Les Manuscrits de M. Pelloutier vinrent à l'adresse de M. le Marquis de Paulmy vers le milieu de Mai dernier. Il eût la bonté de me les faire passer. Je trouvai dans le paquet, 1°. quatre Volumes in - folio M. S. contenant les quatre Livres de l'Hissoire des Celtes:

<sup>(4)</sup> Je n'ai fait imprimer que les Ecrim gelatifs à l'Hiffeire des Gelite.

x

2°. un second exemplaire manuscrit du quarrième Livre de cette Histoire: 3°. un Volume in-folio M. S. sur l'ancienne Géographie: 4°. deux autres Volumes in-folio M. S. de Notes historiques & critiques sur les Celtes.

Le Manuscrit des Notes Géographiques est tout à fait important. C'est un dépouillement de tous les Auteurs qui ont parsé des anciens Peuples; mais il paroît que M. Pelloutier n'a pas cu le tems d'employer les matériaux qu'il avoit ramassés. Je ne priverai point le Public de cet. Ouvrage, qui ne pourra qu'aider beaucoup ceux qui voudront lire ou étudier l'Histoire des Celtes. J'employerai

DE L'EDITEUR. zj tous mes soins à remplir les vues de M. Pelloutier.

Quant aux Notes historiques & critiques fur les Celtes, elles prouvent les recherches immenfes de l'Auteur; mais elles ne peuvent être d'aucune utilité. Il paroît qu'elles ont servi à M. Pelloutier de répertoire pour la composition de son Histoire des Celtes. A mesure que ce Sçavant parcouroit un Auteur, il mettoit par écrit tout ce qui avoit trait à son sujet.

Je ne dirai rien des trois premiers Livres de l'Histoire des Celtes. Ils sont en possession de l'estime publique. J'observerai seulement que j'ai collationné l'Imprimé sur le Manuscrit. J'y ai trouvé quelques petires dissé-

## xij AVIS

rences que j'ai insérées dans les Additions & Corrections.

Le quatrième Livre que je fais imprimer aujourd'hui, pour . la premiere fois, est certainement · la Partie la plus curieuse & la plus amusante de l'Histoire des Celtes. On y voit l'origine de plusieurs folies qui sont encore en vogue parmi le Peuple, & le fondement de superstitions ou usages ridicules, que des gens qui se prétendent éclairés, ne laissent pas d'adopter, ou qu'ils pratiquent à cause de l'empire que l'habitude exerce trop souvent sur la raison. D'ailleurs, on est obligé de recourir souvent aux conjectures pour approfondir les Dogmes de la Religion des Celtes, parce que les Druï-

DE L'EDITEUR. xiij des, qui étoient les seuls Sçavans de leur tems, n'ont laissé aucun écrit qui puisse nous instruire, & que même ils ne souffroient pas qu'on communiquât leur Doctrine à des étrangers; cette politique retenoit dans leurs fers la populace superstitieuse & ignorante. Mais, par rapport aux pratiques extérieures de la Religion, les Prêtres des Celtes ne pouvoient empêcher que ceux qui venoient chez eux, ne vissent leurs sanctuaires, leurs facrifices & la plûpart de leurs cérémonies. Il suffisoit d'avoir des yeux pour juger de tout -ce qui pouvoit s'appercevoir: les Etrangers n'ont guères pu se méprendre que sur les motifs secrets de certaines cérémonies.

xiv AVIS &c.

Ainsi ce que M. Pelloutier a dit des facrifices, des cérémonies & des superstitions des Peuples Celtes, est ce que nous pouvons mieux connoître dans la Religion de ces Peuples.

A la fin de ce quatriéme Livre, M. Pelloutier a donné l'Hiltoire abregée des Philosophtes Scythes & Celtes. Ce morceau est d'autant plus curieux & intéressant, qu'il est presque neuf, & que la Doctrine d'Orphée, celle d'Anacharsis, de Zamolxis, de Diceneus, ne sont guères connues de ceux mêmes qui se vantent d'avoir fait une étude particuliere de l'antiquiré.

# PRÉFACE (1),

L'ACCUEIL que le Public a fait aux trois premiers Livres de mon Histoire des Celtes, m'encourage à en donner la suite. Je commencerai par prier le Lecteur de corriger les sautes d'impression qui se trouvent dans le premier Volume, & en mêmetems quelques inexactitudes qui me sont échappées, & dont je donne la note à la suite de cette *Présace*. Je le prierai aussi, par rapport aux deux Livres qui pa-

<sup>(1)</sup> Cette Prifuse que M. Pelloutier a miés à la rête du IVe. Livre de son Histoire des Cetes, renferme ce qu'il avoir déjà dit dans l'Aveniffement imprimé au commencement du IIIe, Livre. Malgré cela, je n'ai pas cru devoir supprimer l'Avenissemen.

#### xvj PRÉFACE.

roissent aujourd'hui, de les lire tout entiers, avant que d'en porter un Jugement décisif. Je suis obligé quelquefois de supposer dans un Chapitre, ce que je n'ai occasion de prouver que dans les suivans. Il ya, d'ailleurs, plufieurs points de la Doctrine des Celtes, qui ne sont bien connus que par le culte, & par les cérémonies, dont ils étoient le fondement. Il està propos, par cette raison, de lire le quatrième Livre de cet Ouvrage, pour être en état de juger si j'ai bien représenté dans le troisiéme les divers Dogmes de la Religion des Celres.

J'ai bien de l'obligation à Messieurs les Journalistes qui ont. donné pour la plûpart des extraits

#### PREFACE. xvif traits fort détaillés de mon Ouvrage. Je suis d'autant plus senfible à la manière avantageuse dont ils en ont parlé, que je me connois trop bien moi - même, pour ne pas sentir que je ne dois qu'à leur politesse des éloges qui sont fort au-dessus du mérite de l'Auteur, & du prix de mes recherches. On a critiqué aussi quelques endroits de mon Ouvrage, & dans les Journaux & dans d'autres Livres. Je profiterai avec docilité & avec reconnoissance des remarques qui me paroissent fondées. C'est, comme je le crois, tout ce que le Public exige de moi. Il y a d'autres remarques auxquelles je ne sçaurois acquiescer, & j'aurai soin, quand l'occasion s'en présentera,

#### xviij PREEACE.

d'exposer les raisons qui me déterminent à pertiter dans mes fentimens, que je n'ai pas assurément adoptés à la légére, ni fans un mûr examen, Dans lefond, les mattères que j'ai traitées, ne font pas des articles, de foi. Je crois, à la vérité, n'avoir rien avancé que sur de bonnes preuves. Mais, par cela même que j'ai été obligé de m'écarter. fort souvent des opinions communes, je ne dois pas trouver mauvais que les miennes ne foient pas toujours goûtées, & je verrai avec un très-grand plaifir que ceux qui font plus que moi, au fait de ces matières, puissent en dire quelque chose de plus fûr, ou seulement de plus probable.

#### PRÉFACE. xix

Je dois ajouter encore ici un mot d'éclaircissement sur une difficulté qu'on m'a faite avec beaucoup de raison. Le titre de mon Ouvrage promet une Hiftoire des Celtes, depuis les tems fabuleux jusqu'à la prise de Rome par les Gaulois. Cependant je ne touche point l'ancienne Histoire de ces Peuples, & je ne parle presque que de choses fort postérieures au tems où j'avois promis de me renfermer. L'objection est assurément très fondée. J'espère, cependant, qu'on ne mettra pas la chose sur mon compte. Mon Ouvrage est proprement un Traité des Mœurs & Coutumes des Peuples Celtes, & c'est aussi le titre que je m'étois proposé de lui donner. Le Tome VII.

xx PREFACE.

Libraire ayant cru que le titre de Mœurs & Coutumes n'inviteroit pas affez l'Acheteur, m'a fait proposer celui qui se trouve à la tête du Livre. J'y ai confenti, & au reste la Présace du premier Volume avertit, assez clairement, que je ne traiterai des migrations des Peuples Celtes qu'à la fin de l'Ouvrage.





## HISTOIRE

DES CELTES.

## LIVRE QUATRIENTE

De l'extérieur de la Religion de Celtes; des Sacrifices, des Cérémonies & des Superflitions qui étoient particulières à ces Peuples: Histoire abrégée des Philosophes Scythes & Celtes.

#### CHAPITRE PREMIER.

S. I. ON a exposé dans le Livre précédent, les principaux Dogmes de la Religion des Celtes. Il faut pasfer dans celui-ci, à l'extérieur de cette même Religion, représenter.

Tome VII,

les facrifices, les cérémonies, les fuperstitions, qui étoient particulières aux Peuples Celtes, & faire sentir, en même tems, l'étroite liaifon & la parfaite correspondance qu'il y avoit entre leur Doctrine & le Culte qu'ils rendoient à la Divinité. Il ne sera pas difficile de fatiffaire la curiofité du Lecteur, par rapport à tout ce qui regarde l'extérieur de la Religion, qu'on a entrepris de faire connoître. Les Anciens entrent, à cet égard, dans un grand détail, & donnent beaucoup plus de lumières, que sur le sujet du Dogme. On en voit bien la raison.

D'un côté, les Etrangers qui voyagerent dans la Celtique, furent frappés des barbares facrifices qu'on y offroit aux Dieux, & de la différence fenfible qu'il y avoit entre les cérémonies des Celtes, & celles des autres Peuples. Mais, felon les apparences, ils en demeuroient-là, fans

## DES CELTES, Livre IV.

fe soucier de pénétrer dans l'intérieur de la Religion des Celtes, ni de connoître les idées & les sentimens dont ce Culte extérieur étoit le témoignage & la profession. De semblables recherches ne sont guères que pour les Savans. Encore leur arrive-t-il pien souvent de s'y méprendre. Plutarque, l'un des plus grands hommes de l'antiquité, a cru (1) que les Juiss adoroient le Dieu Bacchus, parce qu'on célébroit, dans la Palestine, une sête qui reffembloit aux Bacchanales des Grecs; c'étoit celle des Tabernacles.

D'un autre côté, les Druides, qui vouloient que leur Doctrine fit tenue fecrette, & qu'on évitât, furtout, de la communiquer à des Etrangers, ne pouvoient pas empêcher qu'on ne vît leurs fanctuaires, leurs facrifices, & la plûpart de leurs cérémonies. Au lieu donc, qu'il a fallu

<sup>(1)</sup> Ci-d. Livre III. ch. VI. S. 11. not. 82.

recourir fouvent à des conjectures; pour découvrir divers Dogmes de la Religion des Celtes, on ne trouvera ici que des faits, qui font duement atteftés, & qui contribueront beaucoup à éclaircir & à confirmer la Doctrine qui a été exposée dans le Livre précédent.

Bivrey

S. II. Selon le (2) plan qu'on s'est' proposé, il faut parler premièrement des lieux où les Celtes tenoient leurs Assemblées Religieuses, des tems où ils avoient coutume de s'assembler, des Ministres qui présidoient au culte de la Divinité, & des différentes parties de ce culte, qui consistoit dans des prières, des sacrifices, des danses, des festins, & dans d'antres cérémonies. 2º. Delà on passera aux superstitions des Peuples Celtes, dont les plus remarquables étoient la Magie & les Divinations. 3º... Viendra ensuite l'Histoire abrégée

<sup>(2)</sup> Ci-d. Livre III. ch. h 5. 8.

DES CELTES, Line IV. 5

des plus célèbres Philosophes Seynthes, & Celtes, tels qu'ont été Orphée, Zamblxis, Anacharss, Diceneus; 4º, enfin, l'on finirace Livre par quelques remarques sur la manière dont les Peuples Celtes ont requi le Christianisme.

#### CHAPITRE II.

S. I. La été remarqué ailleurs (1), La été remarqué ailleurs (1), La été remarqué ailleurs (1), La été peuples Celtes étoient tous Momades, c'est-à-dire, qu'ils couroient continuellement d'un Pays à l'autre, sans avoir de demeure fixe. Il n'est pas nécessaire d'avertir, qu'aussi long-tems que les Gaulois, les Germanis, & les Scythes en général, conserverent la coutume de passer leur vie sur des chariots (2), ils ne

(1) Ci-d. Liv. II. ch. 6. p. 89-102.

<sup>(2</sup> De Alanis Am. Marcell lib. XXXI., c ap. 4.

penserent point à bâtir des Temples. La chose parle d'elle-même. Mais il est constant encore, que ces Peuples, long-tems après qu'ils se furent établis & fixés dans un Pays, ne crurent pas qu'il su permis de bâtir des Temples, de dresser des Autels, & de tenir leurs Assemblées Religieuses dans des lieux secrets, à la manière des autres Nations. Par exemple, «selon les Germains (3), c'étoit dé» grader la majesté des Dieux céles, que de les emprisonner dans » des Temples, & de les représenver sous une figure humaine. »

Les Perses aussi ne vouloient pas (4) que l'on bâtit aux Dieux des Temples, qui ne pouvoient les contenir. On a vu dans le Livre précédent (5), quelle étoit la raison & le

<sup>(3)</sup> Tacit. Germ. cap. 9.

<sup>(4)</sup> Herodot I. 131. Vojez ci-deff, Livre III.

<sup>(5)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. IV. 5. 9.

#### DES CELTES, Livre IV. 7

fondement de ce scrupule. Tous les Dieux que les Celtes adoroient, étoient, felon eux, unis d'une manière intime à quelque élément, ou à quelque partie du monde visible. C'est-là que les Dieux résidoient, qu'ils déployoient leur puissance, qu'ils donnoient des réponfes. Attachés naturellement aux différentés parties de l'Univers, inséparables des Elémens, ils ne pouvoient s'unir aux ouvrages de l'homme, ni établir leur demeure dans des Temples, & dans des Images & des Statues, faites de la main de l'homme. De là, on concluoit qu'il falloit adorer, invoquer, consulter la Divinité, non pas dans les lieux où elle ne pouvoit déployer son efficace, mais dans le monde, qu'elle remplit, qu'elle anime, & qui est fon véritable Temple (6).

<sup>(6)</sup> On se rappelle, à ce propos, ce distique de Buchanan, Poète Ecossois (advers, Peregri-

11s tenoient lears Affemics en plein air.

En conséquence de ce préjugé, blees religion. les Celtes, au lieu de bâtir des Temples, démolifioient, quand ils en étoient les Maîtres, ceux que d'autres (7) avoient bâtis, faisoient euxmêmes leurs dévotions publiques & particulières, fub Dio, c'est-à-dire, sous le Ciel, en plein air. Ainsi, un ancien Poëte Athénien , nommé Cratinus (8), remarquoit que les Hyperboréens avoient coutume d'adorer la Divinité, non dans des Temples, mais fous le Ciel. Dinon disoit (9) la même chose des Perses, des Médes & des Mages, & nous verrons bientôt qu'il en étoit de

num) qui exprime très bien la Doctrine des Celtes:

Quem mare, quem tellus, quem non capit igueus.

Clauditur in nullo Spiritus ille loco .... Aut quæ dives habet passim circumípice mundus, Hæc vera est ædes, hoc penetrale Dei.

<sup>(7)</sup> Cicero de Leg 1ib. 2. p. 3894.

<sup>(8)</sup> Suidas. Hefych.

<sup>(9)</sup> Clem. Alex. Coh. p. 56. & ci-d. Liv. III. chap. 1v. S. 5.

même de tous les autres Peuples Scythes & Celtes.

S. II. Une autre remarque qu'il faut faire ici, c'est que les Celtes qui qui avoient avoient une demeure fixe, ne tebloient hors noient point leurs Assemblées Reli-du lieu de gieufes dans le lieu même de leur de- pour invomeure, mais hors des Villes & des nité & lui of-Villages, le long des grands che-fices, mins, dans quelque forêt, ou fur quelque montagne, voifine de l'endroit où ils étoient établis. On en a produit plufieurs exemples dans le Livre précédent, & ils se présenteront en foule dans celui-ci. Le Sanctuaire, que les Espagnols appelloient Tentatès (10), du nom du Dieu qui y recevoit un culte Religieux, étoit sur une colline, voifine de la Vitle de Carthagene. Celui que les Amazones (11) avoient confacré à la terre, dans le voisinage d'E.

Les Celies

ine demeure fixe , s'affem -

l;ur demeure,

frir des facui-

<sup>(10)</sup> Ci d. Liv. III. ch. 6. §. 3. not. 2.

<sup>(11)</sup> Ci-d. Liv. III. chap. 8, 9. 7.

phèse, étoit éloigné de la Ville (12) d'une distance de sept stades. L'Oracle d'Apollon, que les Méssens appelloient Grynaus, étoit dans une forêt voisine (13) de la Ville de Clazomene (14). Tous les Sanctuaires que le Disis Pater des Aborigines avoit en Italie (15), étoient sur des montagnes, ou le long des chemins.

On a expliqué (16) ailleurs la raifon de cet usage. Les Celtes étoient dans l'idée qu'un Sanctuaire devoit être placé, 1°. dans un lieu solitaire, séparé du commerce des hommes; &, 2°. dans un lieu inculte, où l'on ne vit rien qui ne sût l'ouvrage de

<sup>(12)</sup> Herodot, I. 26.

<sup>(13)</sup> Servius ad Eneid IV. v. 345. Vojez cia

<sup>(14)</sup> C'étoit une Ville ancienne d'Ionie, dans l'Afie Mincure, entre Smyrne & Chios, Elle s'appella ensuite Gryna: ce n'est plus aujourd'hui qu'un petit Village.

<sup>(15)</sup> Ci-d. Liv. III. chap. 6: §. 14. not. 117. & 120.

<sup>(16)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 4. 9. 9.

la Nature, & où la main de l'homme n'eût point dérangé ni féparé les parties d'une matière qui étoit, pour ainfi dire, le corps & le véhicule de la Divinité. C'est ce qu'ils appelloient (17) un lieu pur. Cette double précaution étoit nécessaire, afin que rien ne pût troubler, ni interrompre, non-seulement l'attention du dévot'. mais encore l'action de la Divinité qu'il alloit confulter. C'est dans cette vuë qu'ils établiffoient leurs Sanctuaires à une distance assez considérable du lieu de leur habitation, fur des montagnes où la Divinité qui remplit l'Univers (18), avoit le paffage ouvert & libre; dans des forêts vierges (19), dont les arbres n'étoient point taillés; dans des bru-

<sup>(17)</sup> Strabo XV. 732. Herodot. I. cap. 132.

<sup>(18)</sup> Ci-d. S. 1. note 7.

<sup>(19)</sup> C'est ce que Tacite appelle castum nemus. Tacit. Germ. cap. 40.

yeres (20); dont le fond n'eût pas été remué. Par la même raison, ils regardoient comme un facrilége de labourer (21) la terre des lieux confacrés; & pour prévenir, autant qu'il étoit possible, cette profanation, ils portoient dans les lieux où ils venoient célébrer leurs Mystères, un grand nombre (22) de grosses pierres, qui empêchoient que ni la charrue, ni la faulx ne puffent y paf-·fer.

Les Sanctuaires les plus Celtes étoier t æêts.

célèbres des mains avoient leurs Sanctuaires les dans les For plus célèbres dans des Forêts. Tacite l'affure des Germains. Ils estimoient qu'il ne convenoit pas à la grandeur des Dieux célestes, de les renfermer dans des murailles (13);

S. III. Les Gaulois & les Ger-

<sup>(20&#</sup>x27; Stephan, ex Polyb, XIII. p. 163. & Valefius in Excerpt. Polyb p. 201.

<sup>(21)</sup> Juftin XLIV. 3. Herodot, VII. 115.

<sup>(22</sup> Ci-d. Liv. III chap. 6. 9. 13. & ch. 14. § 3. note 85.

<sup>(23)</sup> Tacit. Germ. cap. 9. ci d. Liv. III. ch. a. §. 2. note 1.

#### DES CELTES, Livre IV. 13 Cest pourquoi » ils confacroient des

» Bois & des Forêts, & appelloient » der nom des Dieux ces lieux fe-» crets, on ils ne voioient la Divi-» nité que dans le respect qu'ils lui

» temoignoient «.

Le même Historien fait mention de plusieurs Forêts sacrées, où des Cantons (24) & des peuples entiers s'affembloient pour l'exercice de leur Religion & pour célébrer leurs rêtes solemnelles, qui commençoient ordinairement par le Sacrifice d'un homme, que ces Barbares regardoient comme la plus excellente de toutes les Victimes que l'on put offrir aux Dieux. On le voir dans le Chapitre trente-neuvieme de la Germanie, où est-il dit (25) que » tous les Peuples Semnons s'assem » blent à certains jours par députés

<sup>(24)</sup> Tacit. Germ. 43. Hifl. IV. 14.

<sup>(25)</sup> Tacit. Germ.cap. 39.

» dans une Forêt confacrée par leurs » ayeux, & que les mortels ont tou-» jours révérée avec une frayeur » Religieuse. Ils y célébrent les af-» freuses cérémonies de leur culte » barbare, dont la première est d'im-» moler un homme en public. « Delà vient que ces Forêts étoient un objet d'horreur pour les Etrangers, qui frémissient en voyant des arbres arrosés du sang humain, & des têtes, des bras, des jambes & des squélètes entiers pendus ou cloués à ces arbres.

Il paroît, par Claudien, que cette coutume de s'affembler dans des Forêts, subsisteir encore de son tems en Allemagne. Ce Poète, dans le premier Livre du Panégyrique de Stilicon, dit à son Héros, qu'il a donné tant de terreur aux Peuples de la Germanie, étendu si loin les bornes de l'Empire Romain (26),

<sup>(26)</sup> Claudian. de Laud. Stilic. lib. I. v. 228.

"que l'on peut chasser sûrement dans la Forêt Hércynie, & abbat-"tre impunément ces bocages si ter-"ribles, par les cruelles cérémonies "qu'on y pratiquoit de toute an-"cienneté, & ces grands Chênes, "qui étoient en quelque manière "les Dieux des Barbares. « Bien plus: du tems même de Saint Boniface (27), "il y avoit encore des "Germains qui offroient des Sacri-"fices aux Bois & aux Fontaines, "les uns en cachette, les autres tout "ouvertement".

Ce n'est donc pas sans raison que les Anciens Canons (28), cités ailleurs, condamnent cette Coutume de s'assembler dans des Forêts. Il est vrai que sous l'Evangile, toute sorte de lieux sont propres pour le service de Dieu. Ce n'est pas le lieu

<sup>(27)</sup> Vilibald. vit. S. Bonif. cap. 8. Othlo. Lib. I. cap. 27.

<sup>(28)</sup> Ci d. Liv. III. ch. IV. 5. 2. not. 13. 14.

#### 16 HISTOIRE

où l'on prie, mais les idées & les fentimens qu'on y apporte; qui rendent notre offrande agréable. Mais les Germains rendoient dans leurs Forêts facrées à de fausses Divinités, un culte qui étoit, non-seulement fuperstitieux, mais encore cruel & barbare, & qui, par cela même, ne devoit point être toléré dans une fociété réglée. De favoir, après cela, si les Chrétiens faisoient bien d'immoler, à leur tour, les Germains qui ne vouloient renoncer, ni à leurs Forêts, ni aux Sacrifices qu'ils y avoient offerts de toute ancienneté, c'est une question toute différente. Il est fort douteux que ni Saint-Boniface, niles autres Missionnaires qui travaillèrent à la converfion des Peuples de la Grande Germanie, fussent en état de faire bien fentir à leurs Catéchuménes la différence qu'il y avoit entre des Payens qui offroient des Victimes humaiDES CELTES, Livre IV. 17
nes à leurs Dieux, & des Chrétiens
qui faisoient mourir les hommes qui
ne vouloient pas reconnoître le
leur.

S. IV. Ce qui vient d'être dit des Germains regarde aussi les Gaulois. (29) » Ils consacroient des Forêts » aux Dieux, principalament des »Forêts de Chênes, & dans tous » leurs sacrifices, ils tenoient à la » main des branches de cet arbre « Selon les apparences, ce célebre Sanctuaire du Pays de Chartres, où les Druides des Gaules (30) s'assembloient dans une certaine sasson de l'année, étoit une Forêt. On verra dans la suite, sur quoi cette conjecture est fondée.

Tout ce qu'il est à propos que l'on remarque ici, c'est que du tems de Jules César, il y avoit en-

<sup>(29)</sup> Plin. H. N. lib. XVI. cap. 44rp. 311

core dans la Province Narbonnoise; & jusqu'aux portes de Marseille, de ces Forêts confacrées, où les gensdu Pays alloient faire leurs dévotion. Lucain, parlant du Siége que cette ville foutint contre une Armée de Jules-César, observe » que les » Affiégeans employèrent aux tra-» vaux (31) le bois d'une Forêt » voifine dont les arbres n'avoient » jamais été taillés. Les cérémonies » qui se pratiquoient dans cette Fo-» rêt, étoient cruelles & barbares. "On y voyoit des Autels fur lef-» quels les gens du Pays immoloient "des Victimes humaines, & il n'y » avoit pas un seul arbre qui ne sût » arrosé du sang de ces malheureux «.

On rapporte ces circonftances, parce qu'elles font fentir la conformité du culte que les Gaulois & les Germains rendoient à leurs Dieux.

<sup>(31)</sup> Lucan. III. v. 399.

Tout cela étoit observé de la même manière par les Peuples de la Grande-Bretagne. C'étoit dans ces Forêts qu'ils alloient célébrer, leurs festins facrés (32), & offrir des Sacrifices qui ne différoient point de ceux des Gaulois & des Germains, Tacite l'a remarqué, en parlant de la prife de l'Isle de Man (\*) par les Romains. " On abbatit, dit-il, (33) les Fo-» rêts où les gens du Pays avoient » pratiqué jusqu'alors de cruelles » fuperstitions, faifant fumer le fang » des Captifs fur les Autels qui y » étoient dressés, & consultant la » Divinité par les entrailles de ces » Victimes «.

On a vu ailleurs que les anciens

<sup>(32</sup> Dio. Caff. lib. LXII. p. 704 Xiphil in Nerone. p. 172 173. ci-deffus Liv. III. ch. 16. 6. 8. note: 1.

<sup>\*</sup> C'est une île d'Angleterre, dans la Mez d'Irlande, entre les Côtes d'Ecosse & celles de la Principauté de Galles.

<sup>(23)</sup> Tacit, Ann. XIV. 20.

Habitans de l'Italie (34) avoient aussi une célébre Forêt consacrée à la Terre. Les Mésiens établis en Asie, servoient le Soleil dans une Forêt de laquelle ce Dieu avoit reçu le nom (35) d'Apollon Grynæus. Parmi les Thraces, tous les Temples de Mars (36) étoient des Forêts. C'est l'une des raisons qui ont fait croire que ces Peuples servoient le Dieu Bucchus, dont on célébroit aussi les Fêtes (37) dans des Forêts & sur des hauteurs.

Les Celtes tenoient plus anciennes ment leurs Affemblées Religieuses dans des Forêts étoit la plus générale parmi les religieuses ur des Montagnes.

Les Celtes Affemblées Religieuses dans des Forêts étoit la plus générale parmi les religieuses ur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses ur des Montagnes étoit la des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses ur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses ur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses ur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses ur des des plus des des religieuses dans des Forêts étoit la plus générale parmi les religieuses dans des Forêts étoit la plus générale parmi les religieuses dans des Forêts étoit la plus générale parmi les religieuses dans des Forêts étoit la plus générale parmi les religieuses dans des Forêts étoit la plus générale parmi les religieuses dans des Forêts étoit la plus générale parmi les religieuses dans des Forêts étoit la plus générale parmi les religieuses fur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses fur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses fur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses fur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses fur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses fur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses fur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses fur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses fur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses fur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses fur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses fur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses fur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses fur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses fur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuses fur des Montagnes étoit la plus générale parmi les religieuse

(34) Ci-d Liv. III ch. 8, §, 10. note 97.

<sup>(35</sup> Ci-deft. 6. 2. note 13. & Liv. III. ch. 5. 6. 1, note 16.

<sup>(36)</sup> Statius Thebaid. VII. v. 40. ci-dess. §. 2. note 20.

<sup>(37)</sup> Ci-c. Liv. III. éh. 15, 6. 3. not. 28,

plus ancienne. Il est vrai que les Forêts avoient une grande commodité. Indépendamment de la remarque de Sénéque qui prétend (38) que la folitude & l'obscurité d'une haute & vaste Forêt inspiroient à l'homme une espéce de frayeur Religieuse, & fembloient lui annoncer la présence de la Divinité; il est certain d'ailleurs que le Peuple y étoit à couvert du vent, de la pluie, & des ardeurs du Soleil (\*). Mais les Montagnes avoient aussi un grand avantage, felon la Doctrine des Celtes. La Divinité qui animoit la matière y avoit le passage ouvert & libre. Son action n'y étoit point troublée par le tumulté de ce bas monde. Les esprits les plus purs, les plus attentifs, les plus pénétrans, étoient

<sup>(38)</sup> Seneca Epift. 41.

<sup>(\*)</sup> Pouvoit on y eire à couvert des acdeurs du Soleil, puisque les affemblées se tenoient de nuit & à la lueur des sambeaux? Vojez ci-après, ch. a.

aussi les plus éloignés de notre atmosphère.

Par ces raisons, les Celtes croyoient s'approcher de Dieu en s'approchant du Ciel. Ils confacroient à la Divinité des Collines, & montoient jusqu'au fommet des plus hautes Montagnes, pour y offrir leurs Sacrifices. On l'a dit des Pelasges, c'est-àdire des anciens Habitans de la Gréce & de l'Asie mineure, (39) » Ils con-» sacroient pour simulacres à Jupi-» ter le sommet des hautes Monta-"gnes, comme de l'Olympe & de »l'Ida. (40) Ils érigeoient des Au-» tels à Jupiter sur la haute cîme des » Montagnes, comme on le voioît » fur les Monts Hymettus & Parne-" thus ". De-là le furnom (41) d'Epaerius, que l'on donnoit à ce Jupiter, qui avoit ses Sanctuaires & ses Au-

<sup>(39</sup> Maxim. Tyr. Differt. 38. Homer. Iliad. • VIII. v. 48. ci-d Liv. III. ch. 4. 6. 5. note 23. (40) Etymol. magn. in \*72 \* 200 \* 24 \* 200 \* 24 \* 200 \* 24 \* 200 \* 24 \* 200 \* 24 \* 200 \* 24 \* 200 \* 24 \* 200 \* 24 \* 200 \* 24 \* 200 \* 24 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 200 \* 2

<sup>(41,</sup> Launpin Zivs. Helych.

DES CELTES, Livre IV. 23
tels au fommet des Montagness. Les
Perfes auffi (42) montoient sur les
plus hautes Montagnes, & y immoloient des Viclimes à Jupiter, appellant de ce nom toute la voûte
des Cieux.

Le même usage étoit établi dans tout l'Occident. Ainsi les Espagnols avoient (43) une Colline consacrée à leur Teutates, & une Montagne Sainte (44) dont il n'étoit pas permis de remuer la terre. Les Gaulois avoient un Sanctuaire consacré à leur Jupiter sur la plus haute cime des Alpes, & c'est de là qu'il avoit reçu le nom de (45) Peninus du mot Penn, ou de Pinn, qui significient la pointe, le sommet d'une Montagne. Les Allemands (46) ren-

<sup>(42)</sup> Herodot I. 131. Strabo XV. 732. (43 Ci-d. Liv. III. ch. 6. §. 3. not. 2.

<sup>(44</sup> Ci-d §. 2. note 21.

<sup>(45</sup> Livius XXI. 38, Serv. ad Æneie X. 13, pag. 593. Inscriptio apud Guich. Histoire de Savoie, Tom. I. lib. 1 cap. 4.

<sup>(46)</sup> Ci-d, Liv, III, cap. 4. 5. 2. note 10.

doient un culte Religieux aux Collines. Les Aborigines servoient leur Dis (47) sur le Mont Soracte, & en général, sur tous les hauts lieux du (48) Pays. Les Gétes avoient une Montagne où résidoit leur souverain Sacrisscateur, & qui par cette raison, étoit le Sanctuaire le plus célébre qu'il y eût dans toute la Nation. Aussi l'appelloit on (49) la Montagne Sainte.

Les Thraces, voifins des Gétes, avoient de même une Sainte Montagne, qui fut prife (50) par Philippe, Roi de Macédoine. C'est peut-être celle qui étoit consacrée à Cotis (51), dans le Pays des

<sup>(47)</sup> Servius ad En. XI. 7850 Ci-d. Liv. III. chap. 6. §. 14. not. 120.

<sup>(48)</sup> Dionys. Halic. lib. I. cap. 4. p. 27. cideffus, Liv. III ch. 6. §. 14. not. 117.

<sup>(49)</sup> Strabo VII. 298, Statius Sylv. lib. I. 1. w, 80 Idem Syl. lib. III. 3. v. 169. (50) A fehines de Falf. Leg. p. 258.

<sup>(5 )</sup> trabo X. 470. ci-deffus, Liv. III. ch. 6. 6. 12. not. 94. & fuiv.

Edoniens, Cette Coutume de s'affembler fur des Montagnes étoit établie si généralement parmi les Thraces, que Strabon a cru pouvoir en conclure (52) que le Mont Hélicon & plusieurs autres Montagnes de le Gréce, avoient été confacrées par les Thraces, dans le tems qu'ils étoient Maîtres du Pays. Enfin les Phrygiens avoient. la plûpart de leurs Sanctuaires fur des Montagnes, telles que l'étoient les Monts de Berecynthus (53), Dindymus, Cybèle, Agdestis. De-là vient que leur Jupiter est ordinairement représenté dans (54) les Médailles, par une Montagne placée au milieu d'un Temple.

S. VI. Il ne faut pas oublier ici Le Celtes étaque les Celtes établissoient ordinai- dinairement rement leurs Sanctuaires fur des leurs Sanc-

<sup>(52)</sup> Strabo IX. 410. X. 471.

<sup>(53)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 8. 6. 5. note 18.

<sup>(54)</sup> Science des Medailles p. 184.

des Fontaines, des Lacs ou de quelque Fau courante.

Montagnes ou dans des Forêts, où il y eût une Fontaine, un Lac-ou quelque Eau courante. Par exemple, les Habitans du Gévaudan (55) alloient célébrer une Fête folemnelle autour d'un Lac que l'on voyoit fur le Mont Hélanus. Les Germains avoient une Forêt (56) confacrée à la Terre, & il y avoit au milieu de cette Forêt un Lac où on lavoit la Déeffe, après l'avoir promenée dans toute la contrée : dans la Forêt (57) d'Aricia fe trouvoit auffi un Lac facré, que l'on appelloit le miroir de Diane.

On voit bien la raison de cette Coutume, dont il seroit facile de produire plusieurs autres exemples. Les Celtes avoient besoin d'eau pour les Ablutions, pour les Sacri-

<sup>(55)</sup> Ci-d. Liv. AI. ch. 9 \$. 4. not. 22. (56 Ci-d. Liv. III. ch. 8. \$. 3. not. 11.

<sup>(57)</sup> Ci-deffus, Liv. III. chap. 8. 5. 10. notes 98. 99. 100. 101. 102. 103.

fices, & pour cuire la Chair des Victimes que l'on mangeoit ordinairement dans le lieu même où elles avoient été immolées; d'ailleurs ils plaçoient (58) dans les Lacs, dans les Fontaines, & dans les eaux courantes, certains Génies qui instruisoient l'homme de sa destinée, pourvu qu'ils en reçussent un Culte convenable. Ainfi, afin qu'un Sanctuaire fût bien accrédité, il falloit qu'on pût y consulter la Divinité, & recevoir la réponse en plufieurs manières, par le moyen. des différentes divinations qu'on tiroit de l'Air, des Arbres, des Victimes & surtout de l'eau & du feu.

De-là vient que les Historiens qui parlent des superstitions des Peuples Celtes, s'accordent à dire (59)

<sup>(58)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 9- ch 4. \$. 7. n n. 33. (59) Ci-d. Liv. III. ch 4. \$. 2. not. 8. 13. 14. Leg. Longobard. a Lindenbr. lib. II. Tit. 38. pag. 635.

qu'ils rendoient un Culte religieux aux Arbres, aux Forêts, aux Montagnes, aux Rochers, & aux Eaux courantes. Par la même raison, les Anciens Canons qui condamnent ces superstitions (60), interdisent toujours le Cuite des Fontaines avec celui des Montagnes & des Forêts. C'étoit dans de femblables endroits que les Celtes faisoient leurs Assemblées Religieuses, & qu'ils pratiquoient des divinations qui étoient, en quelque maniere, l'unique but de leur Culte.

S. VII. Enfin les Peuples Celtes Ils avoient autli des Sanetuaires dans avoient plusieurs de leurs Sanctuaides Car.eres le long des grands Chemins, & žeurs.

furtout dans des (61) Carrefours, c'est-à-dire dans des lieux où plufieurs Chemins seréunissoient. Quand

<sup>(60)</sup> Ci-d. §. 3. not. 27. & Liv. III. chap. 4. §. 2. not. 10, 11./15.

<sup>(61)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 8. S. 8. not. 66-67-63, shap. 14. \$. 6. not. 68. & \$. 7. not. 76,

il n'y avoit ni Forêt, ni Montagne, ni Colline dans le voifinage d'un Canton ou d'un Village, le Peuple établiffoit le Sanctuaire en rase campagne; & comme il y avoit de ces lieux confacrés, où les Habitans de plusieurs Cantons, & les Peuples entiers célébroient des Fêtesfolemnelles, il falloit nécessairement que plufieurs Chemins vinsient y aboutir. Ainsi il y avoit dans le Pays des Edoniens, près de la ville d'Amphipolis, & du fleuve Strymon (62), un célébre Sanctuaire que l'on appelloit les neuf Chémins. On lui avoit fans doute donné ce nom, parce que les Habitans de neuf Cantons différens s'y affembloient dans une certaine faifon de l'année, pour célébrer la Fête de Cotis & de Bendis.

S. VIII. De tout ce qui vient d'ê- Les Temples tre dit, il faut conclure que les Tem-nent point à

<sup>(62)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 6. 6. 3. not. 98-99-100.

La Religion I

ples, faits de main d'homme, n'appartiennent pas proprement à l'ancienne Religion des Peuplès Scythes & Celtes. Tant que ces Peuples confervèrent leurs propres idées, & qu'ils n'adoptèrent pas des fuperstitions étrangères, ils regardèrent comme une impiété (63) & comme une folie, d'ériger des Temples à la Divinité. Hérodote, Strabon & Tacite le remarquent expressément, en parlant des Scythes, des Romains & des Perses. Si ces mêmes Historiens ne laissent pas de leur attribuer ailleurs des Temples, il est visible qu'en se servant d'un terme usité dans leur langue, ils ne l'ont emploié que dans un fens impropre, & qu'il ne défigne, dans ces endroits, qu'un lieu confacré.

Par exemple, Hérodote dit (64)

<sup>(63)</sup> Ci-d. S. 1. not. 3. 4.

<sup>(64)</sup> Herodot. IV. 59.

que les Scythes ne confacrent des Temples qu'au Dieu Mars. Mais if remarque, en même tems, que le Temple (65) étoit une espéce de Colline que l'on faisoit avec des fascines & de la terre. Tacite parlant de plufieurs Peuples établis dans le cœur de la Grande-Germanie, dit (66) qu'ils fervent en commun la Déesse Herthus, qu'ils la promenent dans tou es les Contrées voifines, & qu'après qu'elle s'est rassassée d'être dans la compagnie des mortels, ils la ramenent dans fon Temple. Mais il avoit dit un peu plus haut, que ce Temple étoit une chaste Forêt, où l'on conservoit un Charriot consacré à la Déesse Herthus. Strabon aussi fait mention (67) des Temples d'Anaîtis, & d'Omanus, où les Mages rendoient un culte religieux

<sup>(65</sup> Ci-deffous, §. 11. not 83.

<sup>(66)</sup> Ci.d Liv. III ch. 8. \$. 3. note 11.

<sup>(67)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 10. §. 2. not. 17.

au feu. Mais on voit dans le même endroit, que les Temples (68) étoient de grands enclos, où l'on conservoit le feu sacré au milieu de beaucoup de cendres.

A l'égard des Temples, proprement ainsi nommés, que l'on voioit dans la Celtique, les uns avoient été bâtis par des étrangers, les autres avoient été élevés par les gens du Pays, dans un tems où ils avoientdéjà abandonné leur ancienne Religion, pour embrasser celle des Grecs ou des Romains qui les avoient foumis, ou qui s'étoient établis dans leur voisinage. Par exemple, les Cariens, les Leléges, & d'autres Peuples Scythes avoient envahi autrefois une partie de l'Afie mineure. Aussi longtems qu'ils furent les maîtres du Pays, leurs Sanctuaires étoient (69) des Montagnes & des

<sup>(68)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 10. §. 2. not. 17.

<sup>(69)</sup> Voyez en les preuves ei-deff. Liv. III. chap. 8. 5. 5. 6.

Forêts. Ce ne fut, dit Vitruve (70), qu'après que les Cariens & les Leléges, eurent été dépossédés par les Grecs, que ceux-ci commencèrent

à bâtir les magnifiques Temples que l'on voit aujourd'hui dans l'Ionie. Justin assure (71) que les Grecs

établis à Marseille enseignèrent aux Gaulois à cultiver leurs terres, à bâtir des villes & à les enfermer de murailles. C'est de-là aussi, que les Divinités, les cérémonies des Grecs. & en particulier, \*la coutume d'ériger des Temples aux Dieux, passerent insensiblement dans les Gaules. Tite-Live (72) & Polybe (73) semblent infinuer que les Gaulois d'Italie avoient des Temples, lorfqu'ils furent foumis par les Romains, peu de tems avant la feconde guerre

<sup>(70)</sup> Vitruvius lib. IV. cap. 1. p. 60.

<sup>(71)</sup> Juftin XLIII. 3.

<sup>(72)</sup> Livius , lib. XXIII. cap. 24.

<sup>(73)</sup> Polyb. II. 119.

#### 34 HISTOIRE

Punique. La chose n'est pas certaine, parce que le mot de Temple est peutêtre employé par ces Historiens, dans un sens impropre. Mais en supposant la vérité du fait, il est assez naturel de présumer que la contume de consacrer des Temples aux Dieux, avoit passé des Romains, & des Etrusces, aux Gaulois leurs voisins.

Enfin Tacite, parlant de l'expédition que Germanicus entreprit contre les Marses, l'an 767 de Rome, dit (74) que ce Prince fit raser jusqu'aux fondemens, tous les édifices tant sacrés que prosanes, & en particulier, ce célébre Temple que les gens du pays appelloient Tansana. Mais ces Marses étoient voisins du Rhin, le long duquel les Romains avoient établi des Colonies, bâti des Temples, introduit leur Religion;

<sup>(74)</sup> Tacit. Ann. I. 51.

jusques-là qu'il y avoit près de Co-. logne un Temple qui avoit été confacré à Auguste (75), de son vivant, & dans lequel un Prince Germain (76) exerçoit le Pontificat.

S. IX. Les Peuples Celtes n'avoient ni images, ni statues qui représen- I nages ni Siataffent la Divinité sous la forme de présentatient l'homme ou de quelqu'animal. Ce ious la forme n'est pas que la Peinture & la Scul- de l'homme, ou dequelque pture leur fussent entièrement in-animal. connues; ils avoient des enseignes militaires (77), qui étoient des figures de dragons, de fangliers, & d'autres animaux, & en tems de paix, ces enseignes étoient remises aux Druides, qui les conservoient dans les forêts facrées. Peut-être que ces figures n'étoient pas mieux faites

tues qui re-

<sup>. (75)</sup> On l'appelloit Ara Libierum. Tacit. Ann. I. 39.

<sup>(76)</sup> Tacit. Ann. I. 57.

<sup>&#</sup>x27; (77) Arrian. Tactic. p. 80. Val. Flac. lib. VI. w. 89. Tacit. Germ, cap. 7. & cap. 45.

que les anciennes idoles des Grecs (78), que l'homme le plus férieux ne pouvoit regarder sans éclater de rire. Mais au reste, les Celtes trouvoient dans leur Théologie, des raisons qui leur désendoient de représenter la Divinité dans des images, ou dans des statues, & de rendre

tions.

1.º Ils adoroient des Dieux spirituels, invisibles; ils disoient en conféquence qu'on abbaissoit la Divinité, en lui attribuant une forme dont elle n'étoit pas susceptible, surce même la forme du plus excellent de tous les êtres matériels. « Les » Germains estimoient (79), comme » l'a remarqué Tacite, qu'il ne conwenoit point à la grandeur des » Dieux célestes de les renfermer

un culte religieux à ces représenta-

<sup>(78)</sup> Athen. XIV. init. p. 614.

<sup>(79)</sup> Ci-d. S. 1. not. 3.

» dans l'enceinte des murailles, ni » de les repréfenter fous la forme de » l'homme ». Hérodote dità-peu-près la même chose des Perses (80) »: Ce » n'est pas leur coutume d'ériger des » Statues, des Temples, & des Au-» tels. Ils accusent même de solie » ceux qui le sont. La raison en est, » à mon avis, qu'ils ne croient point, » comme les Grecs, que les Dieux » soient issus des hommes ».

2.º Les autres Payens étoient dans l'idécaque les Dieux auxquels ils confacroient des Temples & des Idoles, venoient y établir leur demeure, & que c'étoit-là, par conféquent, qu'il falloit les confulter, leur Idemander des graces. De-là la cérémonie de l'évocation, par laquelle on conjuroit les Dieux de fetreirer d'un lieu où on les croyoit préfens d'une façon particulière. Les

<sup>(80)</sup> Ci-deff. §. 1, not. 4, & Liv. III. ch. 3. §. 2, not 6.

Celtes au contraire étoient dans l'opinion, que la Divinité étant unie aux Elémens & aux différentes parties de la matière, & cela d'une manière à ne pouvoir en être séparée. ne devoit point être fervie dans des Temples, & dans des Idoles. Ils fe croioient même autorifés, par ces raisons, à détruire les Temples, qui étoient le domicile des morts, au lieu d'être celui de la Divinité, & à brifer des Idoles, qui ne pouvant donner aux hommes aucune idée de Dieu, n'étant même propres qu'à leur en donner de fausses, étoient d'ailleurs l'objet d'un culte superstitieux, & impie, par cela même que la Divinité ne pouvoit s'unir aux ouvrages de l'homme.

Ils avoient cependant cres, qui différoient enceux des au ues Peuples.

S. X. Cela n'empêchoit pas, celeurs Simula pendant, que les Celtes n'eussent leurs fimulacres; mais ils différoient ertièrement de tièrement de ceux des autres Peuples. Pour en parler avec plus de préci-

fion, il paroît à propos de diftinguer les fimulacres des Peuples Nomades de ceux des Peuples qui avoient une demeure fixe. Les premiers semblent n'avoir été que des symboles auxquels on attachoit l'idée & le culte de la Divinité, afin que la dévotion eût un objet présent & sensible. Les seconds recevoient un culte religieux, parce qu'on y plaçoit un Esprit, une Divinité qui prononçoit des oracles, & qui distribuoit des graces.

S. XI. Le fimulacre des Peuples Le Simulacre Nomades étoit une épée ou une Nomades halebarde. Hérodote rapportant dans Étoit une le quatrième livre de fon Histoire, l'expédition que Darius Hystaspe entreprit contre les Scythes qui demeuroient au Nord du Danube, en prend occasion de décrire fort au long la manière de vivre de ces Scythes, qui reçurent dans la suite le nom de Gétes ou de Goths. Il remar-

que qu'ils étoient Nomades (81).

«On ne peut, dit-il, les surprendre,
» ni même les trouver, s'ils ne le
» veulent pas, parce qu'ils n'ont ni
» Villes, ni Forteresses, & que cha» cun porte sa maison avec soi. Ils
» sont habiles à tirer des flèches à
» cheval. Aulieu de vivre de pain,
» ils tirent tout leur subsistance de
» leurs troupeaux, & n'ont point
» d'autres maisons que leurs cha» riots ».

Hérodote parle ensuite de la Religion de ces Peuples, & dit (82) que les Scythes rendent, à la vérité, un culte extérieur à Vesta, à Jupiter, à la Terre, à Apollon, à Vénus-Uranie, à Hercule & à Neptune; mais qu'ils sont dans l'opinion qu'il ne faut consacrer des simulacres, des

(\$1) Herodot, IV. 46.

Autels

<sup>(82)</sup> Voyez le passage ci-dess. Liv. III. ch. 3.

DES CELTES, Livre IV. AL autels & des temples qu'à Mars (83). "Voici, ajoute-t-il, de quelle ma-» nière les Scythes ont coutume. » de toute ancienneté, d'élever des » Temples à Mars. On marque un » terrein de trois stades en long & » en large, dans lequel on affemble » un monceau de fascines, qui n'a » pas tout-à-fait la même hauteur. » Audessus du monceau on forme » une plaine quarrée, qui est escar-» pée par trois de ses côtés. On monte » au quatrième par une pente douce. » Ils portent tous les ans, fur cette » plaine, cent cinquante chariots de » fascines fraîches, les vieilles se » pourrissent à l'air. Chaque Peuple » a une vieille épée de fer, que l'on » place fur ce monceau, & c'est-là » le fimulacre de Mars, auquel on » offre annuellement des chevaux & » d'autres victimes, & cela en beau-

<sup>(#3)</sup> Herodot. IV. 62,

" coup plus grand nombre qu'aux " autres Dieux. Ils immolent aussi " le centième des prisonniers qu'ils " sont à la guerre, osfrant ces victi-" mes d'une manière toute différente " des autres. Après avoir répandu " du vin sur la tête des prisonniers, " on les égorge dans un vaisseau def-" tiné à cela, & ensuite on va répan-" dre leur sang sur l'épée ".

§. XII. On a prouvé ailleurs (84), que le Mars des Peuples Scythes & des Gétes, efteclui qu'ils appelloient dans leur langue Tay ou Vodan, & qui étoit regardé par ces Peuples comme le Dieu suprême, & en même tems, comme le protecteur des guerriers. Il reste donc ici deux choses à remarquer.

1.º Quoique les Scythes, dont il s'agit ici, n'eussent point de demeure fixe, & qu'ils sussent obligés de se

<sup>(84)</sup> Ci-deff. Liv. III. ch. 6. §. 10. & ch. 7. §. 2. 3. 4. not. 39-62.

transporter d'un pâturage à l'autre, pour faire subsister leurs troupeaux, ils bornoient leurs courfes aux Contrées qui font entre le Danube & le Niester, & se retrouvoient tous, dans une certaine faifon de l'année, au même lieu, pour y faire tenir le champ de Mars, c'est-à-dire, l'assemblée générale de la Nation, qui com\_ mençoit par des facrifices de différentes espèces, offerts au Dieu qui préfidoit à la guerre. Le lieu où l'on offroit ces sacrifices, étoit une espèce de colline artificielle que l'on formoit avec de la terre & des fascines. Cet usage étoit un reste de l'ancienne fuperstition, qui vouloit que les Sanctuaires fussent dans des lieux élevés. Là où il n'y avoit pas de montagnes, on suppléoit à ce défaut par des amas de terre que l'on entretenoit toujours d'une égale hauteur, en y portant, tous les ans, de nouvelles fascines.

#### 44 HISTOIRE

2.º La fête que les Scythes célébroient en l'honneur de leurs Mars .. commençoit par la cérémonie de planter, au milieu du Sanctuaire, une vieille épée de fer, que l'on conservoit précieusement au milieu de chaque Peuple; c'étoit-là le fimulaere de Mars, aussi long-tems que la folemnité duroit. Quelques Anciens ont cru (85) que les Scythes regardoient cette épée comme une véritable Divinité. Ils ont affuré qu'elle étoit l'objet propre & direct de leur adoration. Mais ils se sont trompés. Elle n'étoit, comme Hérodote (86), & d'autres l'ont reconnu, qu'un fimulacre, un fymbole, auquel les Scythes attachoient l'idée & le culte de leur Mars. S'ils répandoient fur

<sup>(\$5)</sup> Lucian. Joy. Trag pag. 699. Epiphan, lib. I. pag. 8. Amm. Marc. lib. xvii. cap. 12. pag. 179.

<sup>(86</sup> Pomp. Mela lib. II. cap. 1. p. 41. Solin. cap. XXV. pag. 232. Clem. Alex. Coh. ad Gent-pag. 56.

ce glaive le fang des victimes, & en particulier, celui des prisonniers, c'étoit pour rendre au Dieu de la guerre une espèce d'hommage des avantages qu'ils avoient remporté fur leurs ennemis, & pour en obtenir de nouvelles victoires pendant l'expédition qu'on alloit proposer & résoudre dans l'Assemblée générale de la Nation. De-là vient que cette épée ne recevoit un culte religieux qu'aussi long-tems qu'elle demeuroit plantée au milieu du Sanctuaire, c'est-à-dire, pendant tout le tems que l'Assemblée subsistoit. Quand la solemnité étoit finie, on remettoit l'épée au Roi, ou au Sacrificateur, qui étoit chargé du soin de la garder, & de la représenter l'année suivante.

S. XIII. Cette coutume de célébrer les Mystères de la Religion autour d'une épée, subsistoit encore du tems de l'Empereur Valens, parmi les Alains, qui étoient une Nation

Gothique (87). Mais ils le faisoient avec moins de cérémonies que les Gétes, ou les Goths, qui vivoient du tems d'Hérodote. « Les Alains, dit "Ammien-Marcellin (88), n'ont ni » Temples, ni Chapelles, ni même » une seule cabane couverte de chau-» me. Ils plantent en terre, avec des » cérémonies barbares, une épée » nue, qu'ils adorent avec beaucoup » de respect, comme étant le Dieu » Mars . Protecteur des Provinces » qu'ils parcourent. » Il ne faut pas être furpris, après cela, que les Peuples Scythes & Celtes témoignaffent tant de respect pour les armes, & particuliérement pour l'épée. Quand ils étoient appellés à prêter ferment (89), ils juroient par leur épée. Dans les Traités de paix (90), ou

<sup>(87)</sup> Procop. Vand. lib. I. cap. 3. p. 182.

<sup>(88)</sup> Amm, Marc. lib. xxxt, cap. 2. p. 62 x. (89) Voyez. ci-deff. §. 12. not. 85. & Liv. II.

chap. 7. p. 165. not. 87.

<sup>(90)</sup> Adam Bremens, cap. 30, Keysler, p. 164.

d'alliance, ils donnoient une épée pour gage de leur foi. La raison de ces usages est sensible. L'épée étoit, parmi ces Peuples, le symbole, le simulacre de leur Mars; les sermens qu'ils prêtoient sur leurs armes, étoient donc des engagemens dont on prenoit pour témoin & pour garant, le Dieu qui présidoit à la guerre, & que l'on regardoit en même tems, comme le maître souverain des Dieux & des hommes.

S. XIV. Clément d'Alexandrie & Saint Epiphane affurent, d'après des Auteurs plus anciens (91), que la coutume de rendre des hommages Religieux à une épée, s'étendoit auffi à cette autre forte de Scythes, que l'on défignoit fous le nom de Sarmates. Nous ne doutons pas de la vérité du fait, au moins la chofe paroit-elle claire, par rapport aux Huns

<sup>(91)</sup> Ci-d. §. 12, not. 85-86.

& aux Avares. On trouve qu'Attila (92), Roi des Huns, ayant recouvré, par hasard, une de ces vieilles épées, que les anciens Rois de Scythie avoient ordinairement fous leur garde, s'en félicita beaucoup; il fe perfuada même que cette épée lui promettoit l'Empire de l'Univers, & la victoire dans toutes les guerres qu'il entreprendroit. A l'égard des Avares, on voit un de leurs Chans, qui vivoit du tems de l'Empereur Justinien, prêter aux Romains de la manière suivante, le serment usité au milieu de sa Nation (93): « Ayant »tiré son épée, & l'ayant élevée, il » fouhaita que l'épée l'exterminât » avec toute la Nation des Avares. " s'il jettoit un pont fur la Save dans

<sup>(92)</sup> Jornand, Gotth. cap. 35, p. 661-662. &c Prifeus Rhetor, in Excerpt. Legat. p. 65. Cette épée parvint en Allemagne. Schaffnaburg, ad An. 1071. pag. 483.

<sup>(93)</sup> Menander in Excerpt. Legat. p. 128\_

<sup>»</sup> quelque

DES CELTES, Livre IV. 49 » quelque mauvaise intention contre

» les Romains. »

S. XV. Il y avoit des Peuples où le simulacre de Mars n'étoit pas une avoient pour épée, mais une lance. Ainfi Justin, fimulacre une après avoir dit que, du tems de Romulus, la lance étoit la marque de la

Onelques P. uplesCeltes

dignité Royale, ajoute (94): «Les » Anciens ont même rendu les hon-» neurs divins à des lances, en la » place des Dieux immortels, & » c'est en mémoire de ce culte qu'on » représente, encore aujourd'hui; " les Dieux avec des lances. " Si l'on prend à la lettre les expressions de cet Auteur, il semble que les anciens Habitans de l'Italie ne connussent & ne servissent point d'autres Divinités que leurs lances. Mais affurément, ce n'étoit pas-là la penfée de Justin, ni celle de Trogue Pompée. dont il est l'Abréviateur. C'est assez

<sup>(94)</sup> Juftin XLIII. 3.

le défaut des Abrégés d'être obscurs; à proportion qu'ils font concis. Au reste, il est certain, comme Varron nous l'apprend (95), que les Romains adoroient anciennement des lances, parce qu'elles étoient, parmi eux , le fimulacre du Dieu Mars.

S. XVI. Il y avoit aussi dans l'Asie Mineure des Peuples Scythes, qui rendoient à la lance les mêmes honneurs que les autres Scythes rendoient à l'épée. Ils l'adoroient, & la donnoient pour gage de leur foi. Par exemple, dans la retraite des dix mille (96), Xénophon, étant arrivé avec ses Grecs au Pays des Macrons, entra en traité avec eux. & après qu'on fut convenu des articles, il recut une lance, & en donna une autre pour la confirmation du traité;

Sic. XV. p. 412.

<sup>(95)</sup> Clem. Alex, Coh. ad Gent. p. 41. Arnob. lib. vt. p. 197. Diod. Sic. XIV. p. 412. (96) Xenoph. Anabas. lib. V. p. 148. Diod.

les Barbares lui dirent que c'étoit-là, de toute ancienneté, le gage le plus affuré qu'ils puffent donner de leur foi.

Dans les Actes Apostoliques, attribués à Abdias, l'Apôtre est introduit, difant aux Scythes, à qui il préchoit l'Evangile (97) : « Abattez "ce Mars, & le brifez; dreffez en » sa place la croix de Notre-Sei-" gneur Jesus-Christ, & l'adorez." Ce Mars étoit une lance qui repréfentoit, parmi les Scythes, le Dieu de la Guerre. On fait bien que l'Hiftoire Apostolique d'Abdias est un ouvrage du cinquiéme ou fixiéme siécle, & que, par cette raison, elle ne peut guères servir à nous faire connoître les usages des anciens Scythes. Mais M. de Beaufobrequi étoit un juge très-compétent en

<sup>(97)</sup> Fabric, Codic, Apocryph, N. T. Tom, I. pag. 739. La Légende des Saints porte, à peuprès, la même chofe, Hift, Longob, five Legend. Sanctor, de Sanctor Philippo Apostolo p. m. 154-

### 52 HISTOIRE

ces matières, a observé (98) que l'Auteur de cette piéce n'a fait que copier des Mémoires anciens, dresfés par des Auteurs Grecs & Syriens, à qui les Peuples Scythes de l'Asie Mineure ne devoient pas être inconnus.

§. XVII. Il y a quelqu'apparence que la lance étoit auffi le fimulacre de la Divinité parmi les Pélafges, qui étoient les anciens Habitans de la Gréce. On croit l'entrevoir dans ce que l'Hiftoire, ou la Mythologie des Grecs rapporte d'un Theffalien, nommé Cenée, qui doit avoir vêcu une génération, environ, avant la guerre de Troye, puisqu'il étoit contemporain de Thésée (99), & de Nestor. On dit (100) « que ce Cenée

<sup>(98)</sup> Histoire du Manichéisme Liv. II. ch. 6, pag. 409. & suiv.

<sup>(99)</sup> Homer. Iliad. I. v. 264. (100) Apollon. Atagonaut. lib. I. p. 7. v. 58. Schol. Euflathius ad Iliad. I. p. 101. Voffiue de Or. & Frog. Idol. lib. Ix. cap. 5. p. 224.

» étoit un homme brave & invulné-» rable. Mais on l'accuse, en même-» tems, d'avoir été un impie qui, au » lieu d'offrir ses prières & ses sacri-» fices aux Dieux immortels . n'ado-»roit uniquement que sa propre »lance. Non content de lui rendre » un fervice religieux, il alloit quel-» quefois la planter dans une place » publique, & là, il obligeoit tous »,les passans à rendre des honneurs "divins à fa lance, à moins qu'ils » n'aimassent mieux se battre avec » lui. Jupiter punit l'orgueil & l'im-» piété de Cénée, en suscitant contre » lui les Centaures, qui le firent pé-» rir, ou plutôt qui l'enfoncerent vi-» vant dans la terre, en renversant » fur lui des fapins & des chênes. »

Comme le tems & les autres circonstances de l'expulsion (.101) des Pélasges s'accordent avec le tems &

<sup>(101)</sup> Ci-d. Liv. I. ch. 9.

### HISTOIRE

les lieux où l'on fait vivre Cénée . cet homme que les Grecs font passer pour un impie & un athée, devoit être quelque Pélafge violent & emporté, qui, demeurant attaché à l'ancienne Religion, ne vouloit pas que personne s'en départît, & forçoit tous ceux qu'il rencontroit à fléchir le genou devant le simulacre de son Dieu. Il y a dans toutes les Religions de ces esprits furieux, qui emploient la force & la contrainte, finon pour convaincre les încrédules, au moins pour les op. primer, ou pour leur arracher un culte qui est indigne d'un homme. raisonnable, par cela même que l'esprit & le cœur le détestent en secret. S. XVIII. Voilà quels étoient les

Les Simulacres des Peuples , qui evoient une demoure fixe,

fimulacres des Peuples Nomades. Des épées, des lances, étoient reétoient le plu gardées comme le symbole du Dieu fouvent un Teut ou Odin, qui avoit (102) placé Arbic.

(102) Ci-d. Liv. III. ch 7. & 18.

les hommes dans ce monde, comme dans un champ de bataille, pour s'y distinguer par leur valeur, & qui réservoit une félicité particulière à ceux qui périssoient dans le noble métier des armes. Les Peuples qui avoient une demeure fixe, & qui faisoient leurs Assemblées religieuses dans des forêts, choifissoient ordinairement quelque grand & bel arbre spour être le fymbole du Dieu qu'ils adoroient, & l'objet sensible de leur culte. Maxime de Tyr le dit des Gaulois (103): »Les Celtes re-» connoissent un Dieu, mais le simu-» lacre de Jupiter est, parmi eux, un "grand chêne. » Il en étoit de même des Peuples de la Germanie. « Les » Allemands, disoit Agathias (104), » rendent un culte religieux à cer-» tains arbres & aux eaux couran-

chap. 4. § 2 not. 10.

<sup>(103,</sup> Ci-d Liv. III. ch 4. S. 5. not. 23. (104) Agath lib I. p. 18. Ci-deflus, Liv. III.

» tes. » Grégoire de Tours (105) reproche la même idolâtrie à ses Francs. Helmodus observe aussi (106) que les Saxons, qui demeuroient au-delà de l'Elbe, servoient encore, de son tems, les sorêts & les sontaines.

Les Missionnaires Chrétiens trouverent ce culte établi dans toutes les contrées de la Germanie, où ils porterent l'Evangile. Par exemple, saint Amand, passiant dans un Canton situé le long de l'Escaut, appellé Gandavum (107), trouva que les Peuples y adoroient toute forte d'arbres & de bois. On peut voir aussi dans la vie de Saint Boniface, écrite par Othon, de quelle manière cet Apôtre des Germains, appuyé de l'autorité de Charles-Martel, & ayant

<sup>(105)</sup> Gregor. Tuv. lib. II. p. 278. Ci-deffus Liv. III. ch. 4 S. 2. not. 11.

<sup>(106,</sup> Helmold, Chron. Slav. cap. 48, p. 106. Ci-d. Liv. III. ch. 4. §. 2. not. 14.

<sup>(107)</sup> Vita Sancti Amandi, apud Du Chefue, Tom. I. p. 645.

avec lui une bonne escorte (108), abattit dans un lieu du Pays de Hesse, nommé Géismar, un grand arbre, que les gens du Pays appelloient l'arbre de Jupiter. Depuis même que la Religion Chrétienne eut été reçue dans les Gaules & dans la Germanie, une partie du Peuple ne laissoit pas de se rendre dans les sorêts, & d'y faire l'exercice de sa Religion, autour-des arbres consacrés. C'est ce qui est constant par une lettre que Grégoire-le-Grand écrivit à la Reine Brunehaud (109). « Nous vous ex-» hortons », dit-il à cette Princesse.

<sup>(101)</sup> Othlo Vit. Sancti Bonifacii, lib. I. apud Canif. A. L. Tom. IV. p. 21). Epift. Greg. Papæ ad S. Bonifac. in viti B. Waltgeri Autore Wigando Presbyt. Bilefeld. p. 216. Sulp. Severe rapporte quelque chôte de femblable de Saint Martin. Vita S. Mart. cap. 13, p. 320.

<sup>(109)</sup> Gregor. Magn. Epift. ad Bruncchild. lib. v11. Ep. 5. Dufrefic a raffemblé, dans son Glosfaire, un grand nombre de passages qui prouvent que cette idolátrie subsista long tema dans les Gaules. Voyre, l'article Arborn Sarivi Tom. I. p. 327.

« d'interposer votre autorité, pour » empêcher que vos Sujets n'offrent » des victimes aux Idoles, qu'ils ne » rendent un service religieux aux » arbres, & qu'ils ne fassent un sa-» crifice facrilége de la tête des aniu maux, »

La Religion Chrétienne s'établit insensiblement dans les Pays de Hesse & de Turinge (110), après que ces Provinces eurent passé sous la domination des Francs, par la défaite d'Hermenfroi , Roi de Turinge , arrivée au commencement du fixiéme siécle, (l'an 530). Lorsque Saint Boniface vint prêcher l'Evangile dans ces Contrées, environ deux cens ans après, il trouva, comme on l'a déja remarqué (111), que les gens du Pays alloient offrir des facrifices aux bois & aux forêts, les

<sup>(110)</sup> Voyez Sagistarii Antiquitates Gentilismi 🖝 Christianifmi Turingici , lib. II. cap. 3. & 4.

<sup>(111)</sup> Ci-d. §. 3. not. 27.

uns en cachette, & les autres hautement & en public. On voit bien que ceux qui s'y rendoient ouvertement, étoient les partisans de l'ancienne Religion. Ceux, au contraire, qui faisoient profession du Christianisme, n'y alloient qu'en secret, de peur d'être recherchés & punis, s'ils avoient participé publiquement à l'Idolatrie Payenne. Cette fuperftition de raire des facrifices au pied d'un arbre confacré, étoit si enracinée dans l'esprit des Peuples Celtes, qu'il fallut des fiécles entiers pour les en détourner. De-là, les Canons des Conciles & les Capitulaires des Rois de France qu'on a eu occasion de citer ailleurs (112), & qui défendent sous de rigoureuses peines de vénérer les arbres & les fontaines, de s'affembler dans les fo-

<sup>(112)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 4. §. 2. not. 8, 13. 14. Keyfl. pag. 14. 15. 16. 74. Du Fresne in Arbores Surivi Tom. I, p. 327.

rêts, & d'y pratiquer quelqu'autre fuperstition Payenne.

Naure du S. XIX. Passons à la nature même culteque l'en du culte que les Peuples Celtes renrendoit aux arbres consacrés. On trouve 1°. Qu'ils alloient faire leurs prières devant ces arbres (112). &

doient aux arbres confacrés. On trouve 1°. Qu'ils alloient faire leurs prières devant ces arbres (113), & qu'ils y allumoient des flambeaux. On verra, dans le Chapitre suivant, la raison de ce dernier usage.

2°. Ils arrofoient l'arbre confacré, (114) & même les arbres voisins, du fang des hommes & des animaux qu'ils avoient immolés.

3°. Ils attachoient à ces arbres la tête (115) & la main droite des hommes dont ils avoient fait un facrifice à leurs Dieux. On y clouoit

<sup>(113)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 4. S. 2. not. 12. 13. (114 Ci-d. S. 4. not. 31.

<sup>(115)</sup> Tacit. Ann. I. 61. Strabo HI. 154. Les Peuples qui avoient des Temples attachoient ces tètes à la porte du Temple. Amm. Marcel. lib. xx11. c. 8. p. 315. Cyrill, adverf. Jul. lib. 4. PAS. 128.

DES CELTES, Livre IV. 61 aussi la tête des autres Victimes (116) comme une preuve de la dévotion les Peuples, & de la multitude des facrifices qu'ils offroient. C'est ce que Grégoire-le-Grand appelle faire un sacrifice sacrilège de la tête des animaux. La tête étoit pour ainsi dire la portion de la Divinité. » Les Al-"lemands ", dit Agathias, (117)" » fervent des arbres, des eaux cou-» rantes, des côteaux, des vallées, "& leur offrent des chevaux, & » d'autres animaux auxquels ils cou-» pent la tête ». Le corps de la Victime appartenoit à celui qui faisoit l'offrande, & si la chair en étoit bonne à manger, il en régaloit sa

<sup>(116)</sup> On ne îșait où Mezerai avoit pris ce qu'il dit du but de cet ufage : «Quand ils » lui avoient immolé des vidimes, ils les pen-voient aux arbres d'alentour, auxquels, felon » leur croyance, le fang & l'attouchement de » ces animaux facrés communiquoient une fainveté & une vie presque Divine. » Histoire da France, avant Clovis p. 40.

<sup>(117)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 4. 5. 2. not. 10.

famille & ses amis, dans le festindont le facrifice étoit ordinairement fuivi.

4º. Chacun faisoit des présens, selon fon pouvoir, aux arbres confacrés, & les Guerriers, en particulier, avoient coutume de leur offrir une partie du butin qu'ils faisoient sur l'ennemi. Ainsi Jornandès, aprèsi avoir dit (118) » que les Goths »appaisoient leur Mars par un culte » extrêmement barbare, & qu'ils lui-» offroient pour victime les prison-" niers qu'ils faisoient à la guerre ", ajoute (119) que «les mêmes Goths » vouoient au Dieu de la guerre les » prémices de leur butin, & que » pour l'honorer, ils pendoient à des » arbres les dépouilles, c'est-à-dire, » les armes de leurs ennemis »; c'est ce que fignifie proprement le mot latin de Spolia ou de Exuvia.

<sup>(118)</sup> Jorn. cap. V. p. 617.

<sup>(</sup>IIg) Ibidem.

Il n'y avoit pas jusqu'aux ornemens militaires, dont les Celtes ne chargeassent les arbres qui étoient l'objet de leur culte Religieux. Ainsi les-Gaulois, conduits par Arioviste, avoient fait vœu ( 120 ) d'employer le butin qu'ils feroient sur les Romains, à un colier pour leur Dieu Mars. Mars est le Dieu suprême des Gaulois, le même que Maxime de Tyr appelle (121) Jupiter, & dont le simulacre étoit un grand chêne. Cette coutume de donner des coliers aux arbres, s'étendoit jusqu'aux Perses. Hérodote rapporte (122) que » Xerxès traversant la Phrygie, y vit un Plane ou Platane (\*) qui

<sup>(120)</sup> Florus II. 4. Cela arriva l'an de Rome 531.

<sup>(121)</sup> Ci-d. S. 18. not. 103.

<sup>(122)</sup> Herodot. VII. 31. Ælian. V. H. II. 14.

<sup>(\*)</sup> Le Plane est un grand arbre dont les rameaux s'étendent au large comme ceux du noyer. Ses seuilles sont grandes, & donnent beaucoup d'ombrage. Le Plane des Indes Orientales & Occidentales, appellé autrement Musa

#### HISTOIRE 64

" lui parut si beau, qu'il y pendit un » colier d'or, & qu'il laissa encore » un de ses gardes auprès de l'arbre, » pour empêcher qu'on ne lui fît » aucun dommage »; c'est-à-dire; que cet arbre reçut les mêmes honneurs, que l'on rendoit aux arbres confacrés. Hagemberg s'est donc affurément trompé (123), lorsqu'il a prétendu que la coutume d'attacher des rubans, des bandes, & d'autres ornemens aux arbres auprès desquels on immoloit les Victimes, vient originairement d'Italie, & qu'elle a passé de-là, non-seulement en Germanie, mais encore dans les Gaules & en Angleterre. Cet usage étoit anciennement établi parmi tous les Peuples de l'Europe, & ce n'é-

(123 Hagemberg, German, Med. Diff. VIII. 6. 29. pag. 202.

ou le Bananier, est une plante dont les feuilles font longues d'environ 4, 5, ou 8. pieds, & larges de 15 ou 18. pouces : elles peuvent fervir de napes & de serviettes.

DES CELTES, Livre IV. 65 toit pas de l'Italie qu'il avoit été porté en Perfe,

5°. Enfin les arbres confacrés étoient encore une espéce d'oracles où l'on consultoit la Divinité & où l'on recevoit ses réponses. Les Celtes croyoient (124), comme on l'a remarqué ailleurs, que le mouvement des branches & des feuilles d'un arbre, le bruit qu'elles font, quand elles sont agitées du vent, étoient des fignes & des prestiges fort intelligibles, pour un homme verfé dans la science des Divinations. En conféquence de ce pré. jugé, les dévôts, quand ils étoient en prière de vant un arbre confacré, faisoient une grande attention à ces fignes que la Divinité leur donnoit pour les instruire de leur destinée. Delà vient que les anciens Canons defendent, non-leulement (125)

<sup>(124</sup> Gi-d, Liv. III. ch. 4. §. 10. & 11. (125 Leg. Longob. ap. Lindenbr. lib. II. Tome VII.

d'adorer la Divinité devant des arbres, mais encore d'y faire des enchantemens & des observations. Ces abus marchoient ordinairement l'un à la suite de l'autre. On adoroit la Divinité que l'on croyoit présente dans l'arbre. Enfuite on lui demandoit quelque Oracle, ou quelque merveille, on faifoit des observations & des enchantemens; des obfervations pour être instruit de l'avenir; des enchantemens pour conjurer la Divinité, & pour en obtenir quelque chose d'extraordinaire; en un mot, on exerçoit fous l'arbre les deux arts qui faisoient l'essentiel de la Religion des Celtes, c'est-àdire, la Divination & la Magie. C'est ce qui fait juger que les arbres confacrés n'étoient pas seulement, par-

Tit. 38. Leg. I. pag. 635. Concil. Antiofiod. Can. 3. Du Frefn. Gloff. in Arborst Surrvi, Tom. 1. 327. Voyez auffi le Gloffaire de Lindenbrog p. 1557. Keyfler p. 71-72. & ci-d. Liv. III, chap. 4. § 2. 2. not. 13.

mi ces Peuples, des fymboles & des fimulacres auxquels ils attachassent l'idée & le culte de la Divinité. Ils ont dû croire nécessairement qu'il résidoit dans les arbres consacrés, quelqu'Essprit capable de donner quel quelqu'Essprit capable de donner les graces qu'ils venoient lui demander, & de les instruire de ce qui les attendoit dans l'avenir.

De favoir, après cela, si l'intelligence que l'on plaçoit dans les arbres, éctoit le Dieu Teut, l'Esprit universel, ou quelque Divinité subalterne, c'est ce qu'on n'oseroit déterminer formellement. Comme les Gaulois choisissoint de grands arbres, pour être des simulacres de leur Jupiter, c'est-à-dire, du Dieu suprême, comme ils offroient à ces arbres des victimes humaines, & d'autres sacrifices, il y a lieu de présumer qu'ils étoient dans l'opinion que l'âme du monde, unie naturellement

à tous ses ouvrages, se manisessoit & se communiquoit, cependant, d'une façon particulière aux hommes, dans les productions dont le Genre-humain tiroit le plus d'utilité, comme l'étoient les arbres & les sontaines, & que c'étoit là, par conséquent, qu'elle devoit être principalement servie.

S. XX. Il ne sera pas inutile de remarquer encore ici, que tout ce qui a été dit du culte que les Gaulois & les Germains rendoient à des arbres, avoit été observé de la même manière, & de toute ancienneté en Grèce & en Italie. Les Grecs avoient dans la forêt de Dodone (126), un

<sup>(116)</sup> Elle étoit dans la Thefprotide qui ,fclon Cluviet, s'appelle aujourd'hui Vajdinia, visà-vis de l'île de Corfou. Cluviet. introd. p. 396. Euripid. Phœniff. v. 959. Voyec ci-d. not. 132. felon d'autres, elle étoit dans le Pays des Moloffes, ou des Perhœbiens. Homer. Hiad. II. V. 749. Euftath. ad h. loc. p. 335. Solin. cap. 7. p38. 16. 62p. 12. pag. 201. Les Thefprotiefis a

Oracle fort célebre, qui passoit pour avoir été établi par les Pélasges(127), & qui étoit constamment (128) le plus ancien de toute la Grèce. La Divinité que l'on servoit dans cette forêt étoit, selon les uns, Jupiter (129). Selon les autres, la forêt étoit confacrée à (130) Jupiter & à Vénus. Ce n'est pas de quoi il s'agit ici; & d'ailleurs, cette dissérence peut se concilier facilement par la remarque que l'on a faite ailleurs, que les anciens Habitans de l'Europe ne séparoient point le culte du Dieu suprême, de celui de la Terre, qu'ils appelloient

les Molosses & les Perhœbiens étoient des Peuples de l'Epire qui occuperent successivement le territoire de Bodone. Voyez Palmerii, Grac. Antiq. lib. 2. cap. 8. p. 322.

<sup>. (127)</sup> Marrian. Heracleot. v. 448. & f. Strab. L. VII. p. 327. IX. p. 402. Voyez austi ci-dess. Liv. I. ch. 9. p. 125. & f.

<sup>(128)</sup> Herodot. II. 52.

<sup>(129)</sup> Homer. Iliad. XVI. v. 233, Voyez [2

<sup>(130)</sup> Voyez ci-d. la not. 133,

sa femme, & qui est, selon toutes les apparences, la Vénus dont il s'agit ici. L'Oracle même de Dodone étoit un (131) chêne. Quand quelqu'un venoit consulter cet Oracle, on lui faisoit voir de loin l'arbre (132), qui se remuoit avec un certain bruit, après quoi, la Prêtresse prenoit la parole, & répondoit au nom de Jupiter. Il y avoit au pied de l'arbre (133) une fontaine, par le murmure de laquelle les Dieux déclaroient aussi leur volonté. Voilà une conformité bien marquée entre les Celtes & les premiers Habitans de la Grèce. Le plus ancien Sanctuaire des Grecs étoit une forêt. Il v avoit au milieu de la forêt un arbre

<sup>(131)</sup> Homer. Odyff. XIV. v. 327. XIX. v. 296, Wirgil. Georg. II. v. 16. Servius ad h. l. p. 100, idem ad Georg. J. v. s. p. 61. Stephan. de Utb. pag. 320.

<sup>(132)</sup> Suidas in Dodonâ. Eust. ad. Iliad. II. 250.

<sup>(133)</sup> Servius ad Eneid. III. v. 466.

DES CELTES, Livre IV. 71 confacré, qui étoit le simulacre de Jupiter, & qui, par cela même, rendoit des Oracles.

On trouve dans le Scholiaste d'Aristophane une autre particularité, qui mérite d'être rapportée. « Les " Laboureurs, dit-il, (134) ont cou-» tume, en Grèce, de clouer aux ar-» bres la tête & les membres de quel-» que animal; ils croient prévenir, » par-là, les maléfices dont on pour-» roit se servir pour faire mourir les » arbres. Les Chasseurs, qui ont fait »quelque capture, ont aussi cou-»tume, en l'honneur de Diane » d'attacher à quelqu'arbre de la fo-» rêt, où ils ont chassé, la tête ou un » pied de l'animal qu'ils ont tué. » On voyoit la même chose dans toute la Celtique, & il paroît fort vraifemble que ces différens usages tiroient leur origine du culte que les

<sup>(134)</sup> Schol. Ariftoph. Plut. p. 34. Col. 2.

anciens Habitans de l'Europe ren-

Temp'es & Simulacres des anciens Peuples de l'Italie.

L'on a promis de dire aussi un mot concernant la Religion de l'Italie. Les Aborigines, qui étoient les maîtres du Pays Latin, avant que les Perses y eussent envoyé des Colonies, faisoient leurs Assemblées Religieuses sous des arbres qu'ils confacroient à leurs (135) Dieux, & ils pendoient à ces arbres les dépouilles de leurs ennemis, « C'étoient-là au-» trefois, dit Pline (136), les Temples » des Dieux, & les gens de la cam-» pagne, qui ont confervé plus long-» tems l'ancienne simplicité, consa-"crent, encore aujourd'hui, à la »Divinité de grands & beaux ar-

<sup>(135)</sup> Livius, lib. I. cap. 10. Virgil Æneid. X. v. 423. Servius ad h. l. p. 617. Lucan, lib. I. v. 136.

<sup>(136)</sup> Plin lib. xII. cap. I. Virgile dit à-peuprès la même enose, Georg, lib. III. v. 332. Servius ad h. l.

DES CELTES, Livre IV. 73 » bres. » Festus remarque aussi (137) que le nom de Fagutal, que portoit une Chapelle de Jupiter, tiroit son origine de ce qu'il y avoit eu anciennement, à la même place, un hêtre confacré à ce Dieu. Il y a bien de l'apparence que l'arbre de la forêt d'Aricie, dont on a parlé ailleurs (138), & auquel il étoit défendu de toucher, étoit aussi le simulacre de la Déesse. Le culte extérieur des Peuples Sarmates ne différoit point, fur cet article, de celui des Celtes, Au moins, Helmoldus (139) témoigne avoir vu dans le Pays des Sclaves, de vieux chênes qui étoient confacrés au Dieu Proven. On trouve même, encore aujourd'hui, dans les vastes Contrées de la Moscovie,

divers Peuples Scythes qui confer-

<sup>(137)</sup> Pomp. Festus Pauli Diac. p. 286. (138) Ci-d, Liv. III. ch. 8. §. 10. not. 69. &

Liv. II. ch 12. p. 327. not. 73. (339) Helmold, cap. 84. p. 182.

Tome VII.

vent le même culte. «Les Czéré» » misses du Royaume de Casan (140), » dit Stralemberg, tiennent leurs Af-» femblées Religieuses sous un arbre, " & pendent à cet arbre la peau & la o carcasse des victimes qu'ils ont of-» fertes Les Jakutes , qui font un » Peuple de la Sibérie (141), font » aussi leurs dévotions autour d'un » grand arbre, & y pendent la tête » des chevaux & des bœufs qu'ils » ont immolés, avec toute forte de » bagatelles de fer & de cuivre. » Quand les . S. XXI. Quand un arbre confacré

crés mouroi-mouroit, ou de vieillesse, ou de quelent , les Celtes en faifoient des Co-Ionnes pour vmité.

qu'accident, il ne perdoit pas pour cela le privilége d'être le symbole de être la Sym-la Divinité. On en ôtoit l'écorce, on le tailloit en pyramide ou en colonne, afin qu'il durât plus longtems, & on lui rendoit, fous cette nouvelle forme, les mêmes hon-

<sup>(140)</sup> Stralemberg , p. 346-419.

<sup>(141)</sup> Ibid. p. 376.

neurs qu'auparavant. Ainfi le Moine Vitikind rapporte « que ( 142 ) les » Saxons rendoient un culte reli-» gieux à des colonnes, qui étoient » l'effigie de leur Mars. » Ils fer-» voient, dit Adam de Brême (143), » un tronc d'arbre, extrêmement »haut, qu'ils appelloient en leur " Langue Irmenful , & qui fignifie , » en Latin, la colonne univerfelle. » Selon Valérius Flaccus, les Coralles, Peuple Scythe, ou Thrace, (144) avoient pour fimulacres de Jupiter de grandes colonnes. La même chose se pratiquoit aussi en Grèce, où les plus anciennes statues (145) d'Appollon, de (146) Junon,

<sup>(142)</sup> Ci d. Liv. III. ch. 7. §. 1. not. 11. (143) Ci-d. Liv. III. ch. 7. §. 1. not. 12.

<sup>(144)</sup> Valerius Flaccus, lib. vi. v. 89.

<sup>(145)</sup> Clem. Alex. Strom. lib. I. p. 419. On a remarqué ailleurs que cet Oracle avoit été fonde par les Hyperboréens. Paufan. Phocie, V. pag. 209.

<sup>(146)</sup> Clem. Alex. Strom. lib. I. p. 418. Voy. Scaliger not. ad Euseb. Chron. p. 24.

76

de (147) Cérès & de (148) Pallas, étoient des colonnes. Il y a lieu de croire que les dévots emportoient dans leurs maisons, les branches qui tomboient des arbres confacrés, & qu'ils en faisoient l'objet de leur culte religieux, quand une maladie, ou quelqu'autre obstacle les empêchoient d'aller faire leurs prières au pied de l'arbre même. On ne peut guères expliquer autrement ce qui est rapporté (149), que les Cariens servoient en la place de Diane une piéce de bois, qui n'étoit pas même polie, & (150) que les Romains vénéroient, comme une Divinité. un gros bâton dont on avoit ôté l'é-

<sup>(147)</sup> Tertullian. Apologet. p. 17.

<sup>(148)</sup> Voyez la note précédente.

<sup>(149)</sup> Atnobius , lib. VI. p. 197.

<sup>(150)</sup> Sext. Pomp. P. Diac. p. 278. Servius ad Eneid. IV. 56. On peut, peut-être, rapporter ici la superflition que le Code Théodofien condamne fous le nom de Dendrophori, Leg. 20. de Paganis. V. Du Freine , Gloff. Tom. Il. p. 61,

corce. Les branches du bois facré étoient des espèces de Reliques auxquelles on attribuoit la même vertu qu'au corps & au tronc de l'arbre dont elles avoient été détachées : de la même manière que les Catholiques Romains vénérent, non-seuleement divers membres du corps d'un Saint, mais encore ses cheveux, ses habits, &c. en un mot, tout ce qu'ils croient lui avoir appartenu, & tout ce qui a touché à son corps. . . . .

S. XXII. Il paroît, par tout ce qui vient d'être dit, que les Peuples que fois une Celtes, qui avoient une demeure symbole de fixe, choisifioient ordinairement quelque bel arbre, pour être le simulacre du Dieu qu'ils adoroient, & pour en faire, conséquemment, l'objet sensible de leur culte. On trouve, cependant, que quelquesuns de ces Peuples plaçoient, au milieu de leurs Sanctuaires, un caillou, ou quelque groffe pierre, qui n'eût

avoient quel-

point été travaillée, autour de laquelle ils alloient faire l'exercice de Ieur Religion. On a vu ailleurs (151) que les Celtes, pour empêcher qu'on ne remuât la terre des lieux confacrés, y portoient un grand nombre de grosses pierres. Mais ceux dont il s'agit ici, avoient, outre cela, une pierre qui portoit le nom de la Divinité dont elle étoit le symbole, & dont elle recevoit les honneurs. En Phrygie (152), le fimulacre de la Mere des Dieux étoit une pierre qui, dans une certaine faifon de l'année étoit promenée en pompe par tout le Pays. Sur le Mont Ida, où la même Déeffe avoit un Sanctuaire fort célébre, l'objet du culte étoit un caillou confacré, que l'on voyoit au pied d'un grand chêne :

(152) Ci-d. Liv. III. ch. S. S. s. not. 19. & fair.

<sup>(151)</sup> Ci-d. 6. 2. notes 20. 21. & Livre III. ch. 6. §. 13. ch. 14. §. 8. not. 85.

Religiofa Silex, denfis quam Pinus obumbrat Frondibus (153).

Appollonius rapporte dans ses Argonautiques (154), qu'il y avoit dans une île voisine du Pays de Chofyniens un Temple, & dans le Temple une pierre noire, auprès de laquelle les Amazones alloient faire leurs prières, & offirir leurs facifices. On ne peut pas douter que ce ne soit la aussi le (155) Jupiter Lapis des Peuples Scythes de l'Assemineure, que l'on voit sur plusieurs anciennes Médailles.

Au reste, ce culte n'étoit pas particulier aux Scythes qui avoient passé en Asie. Il avoit été établi dans toute la Grèce (156), « où l'on ren-» doit anciennement les honneurs » divins, non pas à des Idoles, mais

<sup>(153)</sup> Claudian. de Rapt. Prof. lib. I. v. 214.

<sup>(154)</sup> Apollon. Argon. lib. II. 256. (155) Science des Médailles, p. 184.

<sup>(156)</sup> Paulan. VII. 579.

### So HISTOIRE

» à des pierres brûtes. » Les Canons qu'on a eu occasion de citer ailleurs , & qui désendent (157) d'adorer des pierres, prouvent même que cette forte d'idolâtrie étoit reçue dans une grande partie de l'Occident.

Fable fur la formation de l'homme.

On ne sait si les symboles auxquels les anciens Habitans de l'Europe attachoient l'idée & le culte de la Dinité, ne seroit pas l'origine de la Fable qui porte (158) que le Genre-humain a été formé (10 Spuns real mouveaux Grecs débitoient des sables ridicules sur la formation de l'homme. Les Pélasges, qui se moquoient de ces fables, disoient que

<sup>(156)</sup> Ci d. Liv. III. ch. 4. \$. 2 not. 8. 13. & 14 Can. 20. Concil. Nannet apud Labbeum Tom. IX. p. 474. & voyez d'autres Canons dans Keyser, Antiq. Sept. p. 13-15.

<sup>(158)</sup> Euftath. ad Iliad, I. p. 24. Etymologicon magnum in voce παλαιφάτνι pag. 647. Virgil. Encid. VIII. v. 315. Juvenal. Satyr. 6. Euftathe ad Iliad. XVII. v. 126. p. 1262. donne, cependant, une autre taifon de cette Fable.

le Créateur de l'homme étoit le Dieu des chénes & des pierres, c'est-à-dire, le Dieu Teut, l'Être suprême qui étoit adoré dans ces simulacres. Peut-être que les partisans de la nouvelle Religion, pour donner à leur tour du ridicule aux Pélasges, les accufoient d'enseigner que l'homme étoit ne d'une pierre ou d'un chêne. C'est une conjecture qu'on ne voudroit, cependant, pas garantir: on l'abandonne de bon cœur aux Lecteurs, pour la recevoir, ou pour la rejetter, comme ils le jugeront à propos.

\$. XXIII. L'on croit pouvoir con- Les Romains clure préfentement que les fimula- feriés poireres qui repréfentent la Divinité fous forme de la forme de l'homme, ou de quelque qu'après le animal, n'appartiennent pas proprement à la Religion des Peuples Cellius.

Par-tout où l'on en trouve, l'ancienne Religion étoit déjà altérée & corrompue par des fuperstitutions étrangères. Quelques exemples

rendront la chose plus sensible. Numa Pompilius, qui étoit (159) Sabin d'origine, & qui demeura toujours attaché à la Religion de ses Peres, avoit défendu aux Romains (160) de faire des images de la Divinité, & de lui attribuer la forme de l'homme, ou des animaux. «Il cro-» yoit, dit Plutarque (161), que des » choses basses & viles ne sont pas » propres pour en représenter d'au-» tres plus excellentes, & que la Di-» vinité ne peut même être conçue » autrement que de la penfée. » Cette Loi demeura dans toute sa force, jusqu'à l'an 170 de Rome (162), & on ne voyoit ni image, ni statue dans les Temples & dans les Chapelles

(160) Clem. Alex. Strom. lib. I. cap. 15.

<sup>(159)</sup> Voyez ci-d. Liv. I. ch. 10, p. 184. 86 fuiv. Liv. III, ch. 8. 6. 10, not. 108,

pag. 358. (161) Plutarch. in Num. Tom. I. p. 65.

<sup>(162)</sup> Vojez la note précédente. August, de Civit, Dei lib. 14. cap. 3 .. p. 269.

DES CELTES, Livre IV. 83 qui avoient été bâties avant ce (163) tems-là.

Ce ne sut qu'après l'année dont on vient de parler, que Tarquin l'ancien (164), qui étoit Grec d'origine, & qui avoit été élevé en Hétrurie (165), inonda la ville d'Idoles & de superstitions étrangères. On croit même entrevoir que ce changement avoit souffert de grandes & longues oppositions, puisque Tarquin ne vint à bout d'introduire à Rome le culte des Grecs, que l'an 170, qui étoit la trente-deuxiéme de son régne, dont le commencement tombe (166) sur l'an 138;

(164) Strabo V. 219. VIII. 378.

<sup>(163)</sup> Voy. la not. 161. Ovid. Fast. VI. v. 295. Numa Pompilius avoit fondé le Temple de Vesta. Ci-d. Liv. III. ch. 10 §, 1. not. 8.

<sup>(165)</sup> Tertull. Apol. p. 27. 28. Voyez fur ce passage de Tertullien Voss. de Idol. Gentil. lib. 1x. cap. 5. p. 223.

<sup>(166)</sup> Dionys. Halic. lib. 111. p. 184. C'est l'an de Rome 138. Solin. cap. 2. p. 153. Petav. Rat. Temp. lib. II. pag. 54. Eusebe met le com-

Les Perles n'eurent ni Images, ni Statues : ni Autels jufqu'au règne d'Artaxe.xès Mnemon.

Les Perfes n'avoient anciennement ni Images ( 167 ), ni Statues, ni Autels; ils en condamnoient même l'usage, par les raisons que l'on a expofées (168) ailleurs. Artaxercès Mnemon qui commença à régner vers la fin de la XCIII Olympiade, fut le premier qui introduisit, parmi les Perfes, des fimulacres qui avoient la forme de l'homme (169): il fit placer, en divers endroits de ses Etats, des Statues de la Vénus-Anaïtis. Jules-Céfar dit (170) que les Gaulois fervoient principalement Mercure, que c'étoit celui de tous les Dieux dont on voyoit le plus de simulacres dans les Gaules. L'on a

mencement du règne de Turquin l'ancien à l'an de Rome 134. Can. p. 159.

<sup>(167)</sup> Herodot. I. 131. Strabo XV. 732. Diog. Laert. p. 5. & suiv.

<sup>(168)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 4. 5. 9.

<sup>(169)</sup> Clem. Alex. Coh. ad gent. p. 57. Il 9 a dans le Grec το Δαρείον το ωπου, qu'il faut traduire Darii Ochi filio.

<sup>(170)</sup> Cafar VI. 17.

DES CELTES, Livre IV. 85 montré que ce Mercure (171) est le Teutat, le Dieu suprême des Gaulois. Maxime de Tyr qui l'appelle Jupiter, nous avertit (17#) que ses fimulacres étoient de grands chênes. L'un de ces passages explique l'autre, & fait voir que Jules-Céfar a pris ici le mot de Simulacre dans un fens général & impropre. On n'ignore pas que Lucain (173), parlant de ce bocage facré que les Gaulois avoient dans le voisinage de Marseille, fait mention de quelques fimulacres qu'on y trouva, & qui n'étoient pas les arbres mêmes. « On voyoit, " dit-il, fur des troncs d'arbres, les » triftes simulacres des Dieux. » Il ne feroit pas surprenant que les Gaulois étant aux portes de Marseille, eussent adopté quelques-unes des supersti-

<sup>(171)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 6.

<sup>(172)</sup> Ci-d. S. 18. not. 103. & Liv. III. ch. 4.

<sup>(173)</sup> Gi-d. S. 4. Not. 314

tions des Grecs, & particuliérement celle de représenter & de servir les Dieux sous la forme de l'homme. Mais Luenin remarque expressément que les simulacres étoient saits sans » art, qu'ils n'avoient aucune forme, » & que la terreur qu'ils donnerent » au Soldat Romain, sut d'autant » plus grande qu'il n'avoit jamais » vu des Dieux d'une semblable si- » gure (174): »

... Simulacraque moefta Deoxum, Atte carent, cass exstant informia truncis. Ipse situs, putrique facit jam robore pallor, Attonites': nen vulgatis Sacrata siguris, Numina sic metuum; tantum terroribus addit, Quos timeant non nosse Deos....

Les Gaulois ne arent des Ce n'est donc (175) que depuis le

<sup>(174)</sup> Lucanus lib. III. v. 412. & feq. (175) Il faut appliquer cette réflexion aux Images & aux Statues dont il en fait mention dans l'Histoire des Gaules, par exemple, à l'Indoie de Cernanus, ci-dess. Liv. III. ch. 6. §. 16. not. 202. 203. à l'Image d'Hercule Ogmius, ci-desse, Liv. III. chap. 14. § 3. & en général à toutes les Statues que l'on a déterrées & que l'on a deterrées & que l'on déterrée macce.

tems de Lucain, que les Images & les Images & Statues commencerent à s'introduire des Statues dans les Gaules. Elles furent adop- que depuis le tées beaucoup plus tard dans l'Alle-cain; les Germains, demagne, puisque, du tems de Tacite pais Tacites (176), c'étoit, selon les Germains, » dégrader la majesté des Dieux cé-» lestes, que de les emprisonner dans » des Temples, & de les représenter » fous une figure humaine. Ils n'a-» voient point d'autres Temples que » les bois & les forêts, qu'ils confa-» croient à leurs Divinités qu'ils » adoroient en esprit, sans ofer por-» ter les yeux fur les retraites pro-» fondes où elles habitoient particu-» liérement. » Si le même Historien ne laisse pas de faire mention, quelques lignes auparavant, d'un fimulacre d'Iss, que l'on voyoit dans le Pays des Suèves, il avertit, en même tems, « que ce simulacre, ( dont on

<sup>(176)</sup> Tacit. Germ. cap. 9. ci-deff. Liv. III.

"a dit ailleurs (177) ce qu'on en » pensoit), avoit la forme d'un vais-» feau Liburnien (\*). »

ications.

S. XXIV. Il faut avouer, cepen-Réponse à quelques obdant, que l'on trouve dans les An-

(177) Ci-d. Liv. III. ch. 16, 6, c.

(\*) M. l'Abbé de la Bletterie conjecture fur cet endroit de Tacite, que «les Suèves rea gardoient apparemment comme une Déeffe la » Divinité qu'ils honoroient fous la forme d'un w vaisseau. Ilis passoit pour être l'inventrice de » la navigation : c'étoit la Patrone des Naviga-» teurs. En falloit-il davantage, conclut M. p l'Abbe de la Bletterie, pour faire dire aux n Romains que les Suèves adoroient Ilis?» Je fuis perfuadé avec M. Pelloutier ( Liv. III. ch. xvi. §. 5. ) que les Suèves n'adoroient point de Divinité sous la forme d'un vaisseau. Celui que Tacite prit pour le Simulacte d'Ilis étoit quelque prife faite fur les ennemis des Suèves: on l'avoit apporté dans un Sanctuaire du Dieu de la Victoire, pour y être un monument perpéquel de la défaite des ennemis de la Nation Suévique. Tacite jugea donc de la Religion des Germains par celle des Egyptiens, au milieu desquels le vaisseau étoir le Symbole d'Isie. Auffi l'Historien Romain avoue-t-il qu'il n'arien pu découvrir , chez les Suèves , fur la caufe & l'origine de ce culte étranger. Il ajoute immédiatement après , que les Germains n'avoient ni Simufaere , ni objet sensible de leur Religion , qu'ils dan-

ciens quelques paffages, qui femblent détruire le fentiment que l'on vient d'établir, & qui attribuent aux Celtes des Idoles parfaitement femblables à celles des Grecs & des Romains. Il est juste de rapporter & d'éclaircir en deux mots ces paffages.

Clément d'Alexandrie remarque, après un Auteur plus ancien (178), « que les Idoles des Thraces avoient » les yeux bleus & les cheveux » blonds, au lieu que celles des Mau» res étoientnoires & camues.» Voilà, dit-on, les Dieux des Thraces repréfentés fous la figure de l'homme! On ne diconvient pas du fait. Les Thraces, peu éloignés de la Grèce & de l'Asie, reçurent d'assez bonne heure de leurs voisins, les

noient le nom des Divinisés mêmes aux Ferêts confacrées à leur honneur, & qu'ils les adorosens en afprit s fans ofer porter les yeux sur leurs retraites profondes. Note de l'Editeur.

<sup>(178)</sup> Clem. Alex. Strom. lib. vii. cap. 4.

Idoles, auffi-bien que la Polygamie. Mais ils s'étoient écartés sur ces deux articles de la pratique des autres Celtes, & pendant un tems, des Peuples Thraces (179) avoient eu pour simulacres de Jupiter, de grandes colonnes, & pour simulacres du Soleil (180), un petit disque attaché à une longue perche.

Macrobe rapporte que les Accitains, qui étoient un Peuple de l'Efpagne (181), avoient un fimulacre de Mars, où ce Dieu étoit repréfenté, ayant la tête environnée de rayons. Mais, comme les Accitains étoient établis dans l'une des Provinces Maritimes de l'Efpagne, & peu éloignés de Carthagêne, on ne doit pas douter qu'ils n'euffent reçu des Carthaginois un fimulacre qui, felon les apparences, représentoit le

<sup>(179)</sup> Ci-d. S. 21. not. 144.

<sup>. (180):</sup> Ci-d Liv. III. ch 4. 9. 5. not. 23.

<sup>(181)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 7. 5. B. not. 2.

DES CELTES, Livre IV. 91 Soleil (182), le grand Dieu des Phyficiens, plutôt que Mars,

On trouve dans Hérodote (183), que, lorsqu'un Chef de famille mouroit parmi les Scythes, appellés Isfedons, les enfans qu'il laissoit après lui, décharnoient le crâne de leur pere, le faisoient enchasser dans de l'or, après quoi ce crâne devenoit un fimulacre domestique, auquel la famille du défunt offroit des facrifices annuels, & qu'elle yénéroit encore par d'autres cérémonies. L'on a indiqué ailleurs ce qui peut avoir donné lieu à cette méprise de l'Historien Grec. Les Peuples Scythes & Celtes conservoient prétieusement les crânes, les uns de leurs parens, les autres de leurs ennemis. Ils exposoient ces crânes dans les lieux confacrés, ils y buvoient dans les

<sup>(182)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 12. 5. 2.

<sup>(183)</sup> Herodot, IV. 26. Ci-d, Liv. II. chap. 3. pag. 54. not. 83.

### HISTOTRE

grandes solemnités, & sur-tout pendant l'Assemblée générale, qui se tenoit tous les ans, au milieu de chaque Peuple. Voilà l'origine d'un conte qu'il n'est pas possible d'accorder, ni avec la Religion des Scythes, qui ne connoissoient point le culte des morts, ni avec ce qu'Hérodote lui-même dit ailleurs des Scythes en général (185), qu'ils ne confacroient des Simulacres, des Temples & des Autels qu'à Mars, & que le fimulacre de ce Dieu étoit, parmi eux, une épée. Peut-être aussi qu'Hérodote n'a pas mieux connu les Issedons (186), que les Arimaspes & les Griffons, qu'il leur donne pour voifins.

Erreur de L'Auteur de la Religion des Gau-PAuteur de la lois dit (187) « que les anciens Gau-Gaulois » nois faisoient un Dieu d'un Tau-

<sup>(185)</sup> Ci-d. S. 11. note 83. (186) Herodot. IV. 27.

<sup>(187)</sup> Relig. des Gaulois, Liv. I. pag. 55. Liv. III. p. 71.

" reau d'Airain sur lequel ils juroient, " & que c'est-là le veau d'or tout » pur des Ifraëlites. » Si le fait étoit certain, il faudroit en conclure que les Gaulois représentoient la Divinité, non-seulement sous la forme de l'homme, mais encore fous la figure des animaux. Mais, affurément, cet Auteur s'est trompé, ou plutôt il a fuivi trop légerement une pensée qui étoit venue à M. Eccard, & qu'il a communiquée au Public dans la Préface (188) qu'il a mise à la tête des Collectanea de M. Leibnitz. Pour ne pas renvoyer le Lecteur à la Bibliothêque Germanique (189), où la conjecture de ces deux Savans est discutée, on va exposer les raisons qui doivent empêcher d'y acquiescer.

Tout ce qu'on a dit de ce Tau-

<sup>(188)</sup> Przfat. ad Collectan. Leibnitz, p. 24. (189) Biblioth. German, Tom. XXX VII. p. 62.

reau d'airain est fondé sur un passage. de Plutarque, qui dit, dans la vie de Marius (190), « que les Cimbres » ayant attaqué & emporté un Fort . » qui étoit sur le bord de l'Adige, ad-» mirerent la bravoure avec laquelle » les Soldats Romains l'avoient dé-» fendu, & qu'ils renvoyerent ces » Soldats fur leur parole, après leur » avoir fait prêter serment sur le » Taureau d'airain, qui ayant été » pris ensuite sur les Cimbres, sut » porté dans la maifon de Catulus. »,

Le Taureau L'Airain des anciens Gaulois n'étoit point un Dieu. C'étoit un vaisseau confacré pour resevoir le sang humaines, & confirmoient les Traités de diance.

On a conclu delà que non-feulement les Cimbres, mais encore les Gaulois, & tous les Peuples Celtes en général, faisoient un Dieu d'un Taureau d'airain, qu'ils le portoient des victimes à la guerre, qu'ils le prenoient pour fur lequel ils témoin & pour garant de leurs promesses. Cela n'est point du tout paix & d'al- croyable. Tacite, qui étoit posté-

<sup>(190)</sup> Plutarch. Mar. Tom. I. p. 418.

rieur à Marius de plus deux cens ans, avertit « que ce n'étoit point la cou-» tume des Germains de représenter » les Dieux célestes sous la forme de » l'homme : » à plus forte raison ne les représentoient-ils point sous la figure des animaux.

Voici donc ce que c'est que le Explication d'un pailage Taureau d'airain, dont le P. Dom de Plutarque, Martin a fait un Dieu. Nous avons l'Auteur de la vu (191) que les Celtes, quand ils Religion des immoloient des victimes humaines , fonde la conen recevoient le fang dans un vaiffeau confacré à cet usage, & qu'enfuite ils alloient le répandre fur l'épée de Mars. Strabon dit quelque chose de semblable des Cimbres (192): «Comme les femmes des » Cimbres les fuivoient à la guerre. » ils avoient aussi dans leur armée » des Prophétesses qui étoient toutes m grifes, habillées de blanc, couver-

(191) Citd. § 11. not. 83.

<sup>(192)</sup> Strabo VII. 194.

30

» tes d'un faye de toile, attaché par » le haut avec des boucles. Elles » avoient autour des reins une cein-» ture de cuivre, & marchoient les » pieds nuds. Ces femmes couroient, » l'épée au poing, au devant des pri-» fonniers que l'on amenoit au camp, » & après s'en être rendues maî-» tresses, elles le menoient à la cuve » d'airain, qui pouvoit contenir en-» viron vingt feaux, aμφορεων. Il y » avoit fur la cuve un banc, où la » Prophétesse montoit, & tiroit à » foi les Prisonniers l'un après l'au-» tre; elle leur coupoit la gorge, & w fondoit fes divinations fur la ma-» nière dont le fang couloit dans le » vaisseau. D'autres disséquoient les » cadavres des Prisonniers qu'on ve-»noit d'égorger,& examinoient leurs » entrailles ; elles en tiroient des diw vinations qui promettoient la vic-» toire à leur armée. » Comme les Germains appelloient leurs gobelets

lets (193) Scalas, parce qu'on les faisoit d'un crâne humain; il ne faut pas douter qu'ils n'appellassent leurs cuves, Oxhoff, tête de bœuf, parce qu'elles étoient d'une plus grande capacité; au moins le mot d'Oxhoff subsiste, encore aujourd'hui, dans la Langue Allemande; où il signifie une barrique, un grand vaisseau.

C'est-là, autant qu'on en peut juger, le Taureau d'airain (\*) dont il s'agit ici. D'un côté, les Cimbres juroient par leur cuve qui passoit, par-

<sup>(193)</sup> Ci-d. Liv. II. ch. 3. p. 48. note 64. (\*) Les Grees avoient aussi s'eur manière de daire serment sur le Taureau, & ne le mettoient pas non plus au nombre des Dieux; c'est ce qui est clairement exprimé dans Echyle, & que Boileau dans son Longin, a traduit de cette manière:

Sur un boueller noir sept Chess impitoyables Epouvantent les Dieux de sermens estroyables : Près d'un Tauteau mourant, qu'ils viennent d'égorger,

Tous la main dans le sang, jurent de se vanger. Ils en jurent la Peur, le Dieu Mars & Bellones Note de l'Editeur.

mi eux, pour la chose du monde la plus facrée; un femblable ferment marquoit qu'ils vouloient être égorgés comme des Prisonniers, s'ils manquoient jamais à leur parole. Delà vient que, dans un traité de paix qu'ils conclurent avec l'Empereur Auguste (194), ils lui envoyerent une de ces cuves, comme un gage de leur foi. D'un autre côté, on voit bien quel étoit le but du ferment que les Cimbres firent prêter aux Prifonniers Romains fur le Taureau d'airain. Ils les avertissoient, par-là, que s'ils portoient encore les armes contre les Cimbres, & qu'ils vinssent à tomber entre leurs mains. ils auroient infailliblement le fort des autres captifs dont ils voyoient ruisseler le sang dans la cuve (\*).

<sup>(194)</sup> Strabo VII. 392.

<sup>(\*)</sup> On ne pouvoit, en effet, engager plus fortement les Soldats Romains à tenir leur parole. Ce figne featible devoit faire plus d'im-

S. XXV. On a parlé jusqu'à pré-Les Sanctualfent des Sanctuaires des Peuples Cel- res étoient, tes & de leurs fimulacres. Avant que for, respecte. de finir ce Chapitre, on doit ajouter quelques remarques qui appartenant naturellement au sujet qu'on examine, ferviront encore à éclarcir des matières dont on doit traiter dans les Chapitres suivans, & y prépareront infensiblement le Lecteur. Les Sanctuaires étoient des lieux fort respectés (195) par les Celtes. Ces Peuples leur donnoient le nom des Divinités mêmes qu'ils y adoroient en esprit, parce qu'ils étoient persuadés que les Dieux faisoient connoître, par des fignes fenfibles, qu'ils étoient présens dans ces lieux confacrés : ils n'y entroient qu'avec une profonde vénération, & ils en

pression sur eux, que le respect qu'ils témoignoient pour les Dieux. Note de l'Editeur.

<sup>(195)</sup> Voyez en des preuves & des exemples ci-dessus, §. 3. not. 1. Live III. chap. 6. §. 3. not 2. 31. ch. 15. §. 1. not. 7.

défendoient l'entrée aux (196) lâches & aux scélérats, que-leurs Druïdes avoient excommuniés. Il y avoit de ces Sanctuaires (197) où « personne » n'entroit qu'il ne fût lié, pour ren-» dre hommage, par cette attitude » umiliante, à la Majesté du Dieu qui » l'habitoit. Si l'on venoit à tomber, » il n'étoit pas permis de fe relever » même fur les genoux. Il falloit for-» tir en fe roulant, » Il y en avoit d'autres qui jouissoient du droit d'asyle (198). Quand un Prisonnier trouvoit le moyen de s'y glisser, il falloit qu'on lui ôtât fes chaînes & fes fers, qui étoient ensuite pendus à un arbre, & confacrés au Dieu qui lui procuroit la liberté. On a montré ailleurs (199) qu'il étoit défendu de

<sup>(196)</sup> Ci-deffous, §. 31, not. 244. 245.

<sup>(197)</sup> Tacit. Germ. 39. (198) Serv. ad Virgil, Eleg. VI. v. 72.

<sup>(199)</sup> Ci-d. S. 2. Liv. III. ch. 2. S. 2. not. 6. gh. 4. S. 2. not. 41, ch. 6. S. 13. not, 191,

remuer la terre des lieux confacrés, pour ne pas troubler l'action de la Divinité qui y réfidoit. Par la même raison, c'étoit un facrilége d'abattre les arbres d'un Sanctuaire, & furtout de toucher à l'arbre qui étoit le fymbole de la Divinité. Lucain, parlant de la forêt facrée que les Gaulois avoient encore dans le voisinage de Marseille, du tems de Jules-Céfar, dit (200) « quelle n'avoit ja-» mais été taillée. » Il ajoute que Jules-Céfar ayant fait abattre des arbres du bocage, pour s'en servir au siège de la Ville (201), « les Gaulois » en gémirent, & le Soldat même » (202), effrayé par la majesté du » lieu, ne prit la hache qu'en trem-» blant. » On voit la même chose

<sup>(200)</sup> Lucan, III. v. 399, ci-d. §. 4. not. 39. (201) Lucan. III. v. 445. Cette superstition a substite long-tems dans les Gaules. Concil. Nannet. cap 20. apud Keysl. p. 71. & ap. Labbæum Tom. VII. p. 1133.

<sup>(202)</sup> Lucan. III. v. 429.

dans un passage de Claudien que l'on a déja cité. Il porte (203) « que les » Romains ayant étendu leurs con» quêt s jusqu'à la forêt Hercynie, 
» peuvent abattre impunément ces » bocages, si terribles par les cruelles » cérémonies qu'on y pratiquoit de » toute ancienneté, & ces grands chê» nes qui étoient, en quelque ma» nière, les Dieux des Barbares. 
C'est-à-dire, que si les Barbares en eussent été les Maîtres, ils n'auroient pas soussers qu'on touchât à leurs bocages.

Les Forêts facrées des Peuples Celtes étoient donc, comme (204) Tacite les appelle, de chaftes forêts, caflum nemus, ou, comme difent les Allemands, des forêts vierges, Jungfer-heyde. Il femble qu'on peut conclure de-là, que les Sancthaires de-

<sup>(203)</sup> Ci-d. S. 3. not. 26.

<sup>(204)</sup> Tacit. Germ. 40.

voient avoir quelque marque, ou quelque haie, qui fer it à distinguer les terres & les forêts communes, de celles qui étoient confacrées. Il paroît aussi fort vraisemblable que cette partie du Sanctuaire où étoit le fimulacre de la Divinité, avoit un enclos particulier où le Sacrificateur entroit. On rapporte à cet usage, ce que dit Tacite (205), que «les "Germains confacrent aux Dieux » célestes des bois & des forêts, & » qu'ils donnent le nom des Divini-» tés mêmes à ces refraites profondes » qu'on adore en esprit, sans qu'on » ofe porter les yeux fur les lieux » où la Divinité réside ». On croit entrevoir la même chose dans ce qui a été rapporté (206), que, « lorsque » quelqu'un venoit consulter l'ora-» cle de Dodone, on lui faifoit voir

<sup>(205)</sup> Tacit. Germ. 9. ci-d. Liv. III. chap. 3. 5. 2. not. 1.

<sup>(206)</sup> Ci-d. S. 20, not. 132.

» de loin l'arbre qui se remuoit ». Il se présentera, dans la suite, plusieurs autres exemples qui serviront à confirmer cette conjecture, & au reste, la chose n'est pas assez importante pour mériter qu'on s'y arrête plus long-tems.

On confervoir dans les Sanduaires de grandes richesses.

S. XXVI. On confervoit ordinairement de grandes richesses dans les Sanchuaires des Peuples Celtes, & il n'est pas disficile de comprendre comment elles y étoient amassées.

1.º Les Peuples qui vivoient de guerre & de pillage, confacroient à leurs Dieux les dépouilles, c'est-à-dire, les armes (207) de leurs ennemis, avec une partie du butin qu'ils avoient fait; tout cela étoit mis en un monceau, auquel on ne pouvoit toucher, sans commettre un facrilége, & sans s'exposer au plus cruel

<sup>. (207)</sup> Ci-deffus , S. 19, not. 119. & Seq. Li-

DES CELTES, Livre IV. 105 de tous les supplices, si l'on venoit à être découvert. « Quand les Gau-» lois ont résolu de donner battaille . » ils font vœu d'immoler à Mars » tout ce qu'ils prendront à la guerre. » En conféquence de ce vœu, ils » immolent l'élite des animaux qu'ils » ont pris sur l'ennémi. A l'égard des "autres choses, ils les affemblent » dans un même lieu. Il y a plufieurs » provinces où l'on voit, dans des » lieux confacrés, de ces monceaux » de dépouilles. Il fe trouve rare-» ment des gens qui, au préjudice » de ce vœu, ofent retenir fecréte-» ment les choses qui ont ainsi été » vouées, ou les enlever du lieu où » elles ont été dépofées, parce que » ce facrilége est puni d'un supplice » très-cruel.

Ces Sanctuaires étoient donc des

<sup>(208)</sup> Voyez ci-d. Liv. III. ch. 7. §. 1. not. 3.

espèces d'arsenaux où l'on voyoit des (209) drapeaux, des (210) armes, avec une infinité de choses précieuses que l'on avoit prises sur l'ennemi, & que l'on avoit consacrées au Dieu de la guerre (211). Ainsi Jules-César ayant perdu son poignard dans un combat contre les Arméniens, ceux-ci le pendirent dans un de leurs Temples. Céfar l'ayant vu quelque tems après dans cet endroit, fourit, & les gens de sa fuite ayant voulu l'emporter, il les en empêcha, en difant que c'étoit une arme confacrée. 2.º Indépendemment des dépouilles & du butin que l'on confacroit aux Dieux, les Celtes n'entroient guères dans leurs Sanctuaires qu'ils n'y portassent quelque préfent. Nous avons vu, par

<sup>(209)</sup> Tacit, Ann. I. 59. ibid. II. 25. Eustath. ad Iliad. VII. 83. p. 666.

<sup>(210)</sup> Valer. Flac. v. 121.

<sup>(211)</sup> Plutarch. Czf. Tom. I. p. 720.

DES CELTES, Livre IV. 107 exemple (212), que les habitans du Gévaudan alloient faire tous les ans leurs dévotions autour d'un Lac, auquel ils offroient des présens de toute espèce, chacun selon ses facultés. La même chose se pratiquoit aussi chez tous les autres Peuples des Gaules. Diodore de Sicile l'a remarqué (213). « On voit, dit-il, » quelque chose de particulier & " d'extraordinaire dant la Celtique » supérieure, par rapport aux Tem-» ples & aux Forêts confacrées aux "Dieux. On y jette une grande » quantité d'or que l'on confacre » aux Dieux, & qu'aucun des habi-» tans n'ose toucher par superstition, » quoique d'ailleurs les Celtes ai-" ment fort l'argent ».

Il ne faut pas être furpris, après cela, que les Romains eussent trouvé (214)

<sup>(212)</sup> Ci-d. Liv. III. chap. 9. 9. 4.

<sup>(213)</sup> Diodor. Sic. V. 211, 212.

<sup>(214)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 9. 9. 5. not. 47.

des richesses immenses dans les Chapelles & dans les lieux sacrés de la Ville de Toulouse. Il y avoit, dans cet endroit, un Sanctuaire sort célébre, où tous les Peuples du voisinage venoient faire leurs dévotions. Le nom de (215) Tolosa, qui fignissioi la vieille maison, insinue qu'il étoit fort ancien (216). Comme on y portoit tous les jours, & depuis plusieurs siécles, des présens auxquels personne n'osoit toucher, il ne pouvoit, à la fin, qu'engloutir toutes les richesses du Pays.

<sup>(215)</sup> Th'-el-huys, vieille maison; Th' est l'article Ol, Ali, Ali, en Tudesque, vieux. Le JasBreton dit Odd. Haus, huys, ou hys, signise
Maison en Tudesque, & avoit la même signisication parmi les Gaulois. Ventumet-hys. Fortun,
Picavien i lib. I. Carm, » & ci-d. Liv. 1. ch. 15,
p. 301. Drynametus. Strabo XII 567. Drynamethys, la maison des rosi noms, c'csl-à-dire, le Sanctuaire ou les trois Peuples de la Galatie tenoient leur assemblée générale. Mare-hauszi,
cécurie, maison à chevaux, Distion. de Rostren,
p38, 2822.

Les Thraces confervoient auffi des tréfors dans leurs Sanchuaires, de la même manière que les Gaulois. Ainfi le Roi Cotys s'étant emparé de la fainte Montagne, (217), dont on a parlé ailleurs, se vit en possession par cela même (218), du trésor qui y étoit dépofé. Eustathe rapporte ausii, après un Auteur plus ancien (219), que des pirates de Cilicie ayant attaqué un Temple de l'Isle de Samothrace, en emporterent plus de mille talens. On ne doit pas douter que l'or confacré des Scythes, dont Hérodote fait mention, ne fût dépofé dans quelqu'un de leurs Sanctuaires. On peut le conclure, en quelque manière, de la remarque de l'Historien qui dit (220) « que les Scythes

<sup>(217)</sup> Ci-d S. s. not. 48.

<sup>(218)</sup> Demofthen, adv. Ariftocrat. p. 443. (219) Euftath, ad Dionyl. Perieg. v. \$74

pag. 130. (220) Herodet. IV. 7.

» s'affemblent tous les ans autour de » cet or, & lui offrent des facrifices » folemnels ». Le facrifice s'offroit au Dieu Mars dont le simulacre étoit une épée, & qui avoit pour Sanctuaires les collines artificielles dont on vient de parler (221). Comme on voyoit, dans le même endroit, des charrues, des haches & des gobelets de pur or (222), les Grecs s'imaginerent, mais mal-à-propos, que cet or confacré étoit l'objet du culte religieux des Scythes. Au reste, ce que Jules-César dit « que l'on punissoit » d'un supplice très-cruel les facri-» léges qui enlevoient quelque chose » du tréfor confaoré », est expliqué par une ancienne loi des Frisons. où l'on voit la nature même du fuplice que l'on faisoit souffrir à ceux qui étoient convaincus de ce crime

<sup>(221)</sup> Ci-d. S. II. not. 83.

<sup>(222)</sup> Herodot. IV. 5.

DES CELTES, Livre IV. 111 (223). « Si quelqu'un enfonce un » Temple, & dérobe quelque partie » des choses consacrées, on le conduitau bord de la mer; & là, après » lui avoir fendu les oreilles, & lui » avoir arraché les parties hon eums ses, on l'immole au Dieu dont il » a violé les Temples ».

S. XXVII. Outre les richesse que l'on déposoit dans les lieux confacrés, & qui étoient des biens morts, les Sanctuaires tiroient encore un revenu fixe des terres & des esclaves qui en dépendoient. La Loi Romaine qu'on a citée ailleurs (224), & qui permet d'instituer Mars pour héritier dans les Gaules, insinue que c'étoit une chose commune, parmi les Gaulois, de laisser ses biens en mourant, au Dieu Teut, c'est-à-dire, aux Sanctuaires qui étoient consacrés à

<sup>(223)</sup> Leg. Friuor. p. 508.

<sup>(224)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 7. 9. 2. not. 34.

l'Être suprême. On ne sait s'ils avoient par-tout des revenus aussi confidérables que dans la Galatie & dans les Provinces voifines qui étoient occupées par des Peuples Celes (225). On y voyoit des Temples qui avoient jufqu'à fix mille esclaves, & dont les terres rapportoient au Sacrificateur quinze talens par an, c'est-à-dire neuf à dix mille écus de notre monnoie. Le revenu de ces terres appartenoit aux Druides, & (226), quand elles annoncoient une belle moisson, le peuple se promettoit bonnement à lui-même une abondante récolte, Cela ne pouvoit pas manquer. On ne peut douter que le Clergé ne possédât ses terres à titre d'office, c'est-à-dire, pour faire le fervice dans les lieux confacrés, pour nourrir les oiseaux

<sup>(225)</sup> Strabo XI. 503. XII. 535. 537. 557. (226) Strabo IV. 197.

& (227) les chevaux qui fervoient aux auspices & aux divinations, & pour fournir aux autres dépenses, que demandoit l'entretien des Sanctuaires.

A l'égard des esclaves, ils étoient ce qu'on appelle glebæ adscripti. On les employoit à cultiver les terres du Clergé, & à d'autres (228) ouvrages qui, selon le préjugé des Peuples Celtes, ne convenoient point à des perfonnes libres, encore moins à la Noblesse, parmi laquelle le Clergé tenoit le premier rang. Le revenu que l'on tiroit de ces esclaves, étoit d'autant plus grand, qu'ils n'étoient point à charge à leurs maîtres. Ils fe nourrissoient avec leurs familles d'un morceau de terre qu'on leur affignoit (229), & pour lequel ils payoient encore un certain droit.

<sup>(227)</sup> Tacit. Germ. 10.

<sup>/228</sup> Tacit. Germ. 40.

<sup>(229</sup> Tacit. Germ. 25.

De forte qu'un esclave devoit à son Seigneur, non-seulement la corvée pour sa personne, mais encore une cense pour la terre qu'il possédoit.

Les Princes Chrétiens ne firent donc que transporter aux Ministres de l'Evangile, des biens, des revenus, dont le Clergé payen étoit en possession. Ils ont pu le faire legitimement, & convertir à des usages sacrés, ce qui étoit employé auparavant à des usages superstitieux & profanes. Quand un Etat entier change volontairement de Religion, les biens de l'ancienne Eglife doivent naturellement passer à la nouvelle; & dans le fond, on ne voit pas qu'il y ait du mal que l'Eglise Chrétienne soit riche, pourvu que ses richesses soient bien administrées, & que sous le beau prétexte de la Religion, elles ne fervent pas à nourrir la paresse, l'ambition, & la mollesse du Clergé.

S. XXVIII. Les Druïdes demeu- Le Clergé fairoient dans les Sanctuaires avec leurs re dans les femmes & leurs enfans. Il le falloit Sanctuaires. ainfi, afin qu'ils fussent toujours à portée de répondre à ceux qui venoient consulter la Divinité, & d'immoler les victimes qui lui étoient offertes. Comme ils tiroient leur fubfistance des terres qui étoient fituées autour des lieux confacrés . ils étoient chargés aussi du soin de faire cultiver ces terres, & d'en receuillir les fruits. Eloignés de la société des autres hommes, ils en devenoient, d'ailleurs, plus respectables; on les regardoit comme des gens qui étoient toujours en commerce avec la Divinité. Enfin , le Clergé étoit chargé de la garde des Sanctuaires, & en même tems des enseignes militaires, des vaisseaux facrés, & des tréfors qui y étoient dépofés. Toutes ces raisons demandoient que les Ministres de la Reli-

saer

gion demeurassent dans les lieux confacrés; & qu'ils y fissent bonne

garde.

Savoir, après cela, si le Clergé avoit le même scrupule que le peuple, qui auroit cru fe rendre coupable de facrilége, s'il avoit emporté & converti à son usage quelque partie des biens confacrés, c'est ce qu'on n'oseroit affurer. Dans le fond, il ne faudroit pas en faire un crime aux Druïdes, s'ils s'étoient mis audesfus de ce scrupule. Il étoit bon que l'on confervât des richesses dans les Sanctuaires, pour être une reffource dans les calamités publiques, mais il pouvoit aussi se présenter mille cas, où il auroit été beaucoup plus naturel de fe fervir de ces ris chesses, que de les laisser périr inutilement, ou de les garder pour devenir la proie d'un ennemi, comme cela arriva à l'égard des fommes immenses qui étoient déposées dans les

DES CELTES, Livre IV. 117 Chapelles & dans les Etangs facrés de la Ville de Touloufe.

Quoi qu'il en foit, il est certain que les Pretres des Celtes avoient leur domicile dans les Sanctuaires. Lucain le dit expressément, en parlant aux Druïdes (230): « Vous de » meurez dans des bocages élevés, » & dans des forêts reculées »:

. . . . . . . Nemora alta, remotis Incolitis Lucis. . . . . .

Pomponius Mela le dit auffi (231):
« Les Druides enseignent beaucoup
» de choses à la Noblesse la plus distin» guée des Gaules, qu'ils instruisent
» sécrettement dans des cavernes,
» & dans des forêts écartées, y em
» ployant quelquesois jusqu'à vingt
» années ». La Noblesse des Gaules
confioit aux Druides l'instruction &
l'éducation de ses ensans, qui de-

<sup>(230)</sup> Lucan. I. v. 453.

<sup>(231)</sup> Pompon. Mela lib, 111. cap. 2. p. 73.

meuroient avec leurs maîtres dans des Sanchuaires; & quand les Druïdes vouloient enseigner à leurs disciples ce que l'on appelloit la science occulte, ils alloient leur donner des lecons secrettes dans des cavernes ou dans quelqu'endroit reculé des forêts confacrées. Aussi Ausone dit d'un Professeur de l'Académie de Bordeaux (232), « qu'il est de la race » des Druïdes, & qu'il tire son ori-» gine du Temple que le Dieu Bele-» nus avoit dans le Pays des Bajo-» casses ». On croit qu'il faut expliquer de la même manière ce que Strabon rapporte (233) « que Za-» molxis avant été établi Sacrifica-» teur du Dieu que les Gétes fer-» voient préférablement à tous les » autres, se retira dans un endroit » reculé & plein de cavernes, où

<sup>(232)</sup> Aufon. Prof. IV. p. 50.

<sup>(233)</sup> Strabo VII. 297. Voyez auffi Hero-dot. IV. 96.

" il ne recevoit personne, à la réser-" ve du Roi-, & des gens de fa " cour ". Cela fignifie, autant qu'on en peut juger, que Zamolxis conftruisit une espèce d'hermitage dans quelqu'endroit écarté de la sainte Montagne (234) dont il étoit le prin-

cipal Sacrificateur. S. XXIX. Toutes les affemblées.

blées civiles &

tant civiles que religieuses des Peu- religieuses se ples Celtes, se tenoient dans les les Sanctuai-Sanctuaires. La chose mérite d'être res. bien remarquée, parce qu'elle sert à expliquer diverses autres coutumes de ces Peuples, & qu'elle donne du jour à plusieurs passages des Anciens que l'on aura occasion de citer. Le Comte, c'est-à-dire, le Juge d'un canton tenoit ses féances dans le même lieu où les Habitans du Pays alloient faire leurs dévotions. Olaiis Vormius le dit des Peuples du Nord (235),

<sup>(234)</sup> Ci-d. 6. 5. not. 49.

<sup>(235)</sup> Olaus Vorm. Monum, Danic, lib. I.

Ils administroient la justice en rase campagne, près des Autels des Dieux. On le voit dans une Comédie qui porte le nom de Querolus, ou d'Aulularia, & que(236) Paréus a fait imprimer avec fon Plaute. Paréus la croit de Gildas, Auteur du fixième siécle; en quoi il se trompe & se contredit, puifqu'il avoue lui-même (237) qu'elle est citée par Servius, Commentateur de Virgile, qui vivoit sur la fin du quatrième siécle. La Pièce a certainement été écrite dans un tems où la Religion n'étoit point encore établie dans les Gaules (238). " Querolus demande à fon "» Dieu un degré de puissance qui le

cap. 10. p. 68. Voyez aussi Keysler. Antiq. Sept. pag. 78.

<sup>(234)</sup> Plautus ex editione Joh. Phil. Parzi. Neap Nemet. 1619.

<sup>(237°</sup> Ces paroles qui se trouvent à la p. 49. de la Comédie, Cunti du guatium, deris cum elangoribu, sont citées par Servius ad Æncid. III. pag. 279.

<sup>(238)</sup> Querol. p. 41. 42.

DES CELTES, Livre IV. 121 » nût en état de dépouiller ceux » qui ne lui devoient rien, de battre » les étrangers, de piller & de tuer » fes voisins. Le Dieu domestique » lui répond qu'il ne voit pas d'autre » moyen de lui procurer cette puis-» fance, que de l'envoyer dans les " Gaules, vers la Loire. Là, dit-il, » les sentences de mort sont prononcées » par un chêne, & s'écrivent avec des os. » Là, les paysans haranguent, & les » personnes privées jugent. Là, tout n vous sera permis; & si vous êtes » riche, on vous donnera encore le nom n de Patus ».

Il y a dans ces paroles une allusion continuelle à la procédure que les Gaulois observoient dans leurs Tribunaux. Les Paysans qui haranguoient étoient les parens de l'accu-sé. Ils étoient chargés de le désendre, & de plaider sa cause. Les parsonnes privées qui jugeoient, étoient des particuliers que l'on choisissoit pour

HISTOIRE instruire le procès, & pour assister le Juge de leurs conseils. Il falloit qu'ils fussent pares , pairs , c'està-dire, de même condition que l'accusé, & d'abord que la sentence étoit prononcée, ils se retiroient. C'étoit donc véritablement des personnes privées qui jugeoient, puisque ces Affesseurs n'étoient donnés au Juge, que pour la feule féance où l'accufé étoit abfous-ou condam. né. On observe encore aujourd'hui . quelque chose de semblable en Angleterre. La Sentence se prononçoit dans une forêt confacrée fous un chêne, & fouvent on devinoit par le chêne . fi l'accufé étoit innocent ou coupable. Il est facile de comprendre que lorfqu'un criminel étoit riche, en état de corrompre les Juges & le Druïde qui étoit chargé de consulter l'Oracle, le chêne prononçoit toujours en sa faveur. Ainsi tout étoir permis ou pardonné à un homme qui avoit de l'argent. Le titre de

Patus ou Vates, étoit propre, comme nous le verrons en son lieu, au Chef des Druïdes qui demeuroit dans le Sanctuaire. Peut-être que la flatterie le donnoit aussi aux riches & aux personnes de considération. A l'égard de la Sentence qui s'écrivoit avec des os, ou fur des os, ilfaut avouer fon ignorance fur cet objet; mais on voit bien qu'il y a dans ces paroles une allusion aux crânes & aux os qui étoient pendus ou cloués à l'arbre confacré.

S. XXX. Lorsqu'il s'agissoit de Les assemdélibérer de la paix ou de la guerre les de 100s fes & des autres affaires qui intéressoient Cantons d'un le bien commun de la Nation, tous le tenoient les cantons d'un même Peuple se maire ou résiréunissoient par leurs Députés, dans verain Pontile Sanctuaire le plus renommé du fe de la Na-Pays. Ces affemblées générales commençoient par un facrifice que l'on offroit pour la prospérité de l'État. On a eu occasion de prouver que

même Peuple dans le Sanc. doit le Sou-

#### Histoire

la chose se pratiquoit ainsi dans la grande Germanie (239). Tous les Peuples Sennons s'affembloient par leurs députés, à un jour marqué, dans une forêt confacrée, & là ils commençoient leurs dévotions barbares par le facrifice d'un homme que l'on immoloit publiquement. Les Galates tenoient auffi leur affemblée générale dans un endroit qu'on appelloit (240) Drynametus, la maifon ou le Temple des trois noms, c'est-à-dire, des trois Peuples Celtes qui avoient passé dans l'Asie mineure, fçavoir, les Tectolages, les Trocmes, & les Tolistoboiens, L'afsemblée générale des Gaules, ou au moins (241) des Druïdes, se tenoit dans un lieu confacré du Pays des Carnutes (du Pays Chartrain). Com-

<sup>(239)</sup> Ci-d. §. 3. not. 25.

<sup>(240)</sup> Strabo XII. 567. Drynameius , eft un nom composé de trois mots Celviques, Dry. trois, Nam ou Nam, nom; Hus ou Hys, maifon. - (241) Ci-d. S .. 4. not. so.

me les (242) Carnutes demeuroient le long de la Loire, ce lieu confacré dont parle Jules-Céfar, pourroit bien être le même dont il est fait mention dens la Comédie (Querolus) qu'on vient de citer, & où les Sentences de mort étoient prononcées par un chêne (\*). On a fait voir ailleurs (243), que Milan étoit autrefois la métropole des Insubres, & Vienne cellé des Allobroges, Cétoit ordinairement dans le Sanctuaire de la Métropole, que résidoit le Chef des Druides, ou le Souverain Pontife de chaque Nation.

S. XXXI. Après tout ce qui vient L'excommud'être dit, on comprend pourquoi Drudet emP'excommunication du Clergé emportoit avec foi l'exclusion de toutes fon de toutes
les assemblées, tant civiles, que relipière, tant civiles, que religieuses, Parmi les Germains, un likelies

<sup>(242)</sup> Caf. VII. 11. Strabo IV. 191. 192. \*) C'cft-à dire, par la Divinité dont le Chène étoit le Symbole. (243) Ci-d. Liv. II. ch. 6. vers la fin.

L<sub>3</sub>

homme qui perdoit fon bouclier dans une bataille, étoit déclaré infâme, & par cela même (244), "il ne » pouvoit affister au culte divin, ni » entrer dans l'affemblée du Peuple». Dans les Gaules (245), « les particu" » liers ou les Peuples qui refusoient » de se soumettre aux décisions des Druides étoient excommuniés. » C'étoit-là, parmi les Gaulois, la » plus forte de toutes les peines, » parce qu'on regardoit ceux qui » étoient excommuniés, comme des » impies & des scélérats; tout le » monde les évitoit; on craignoit » de les approcher, & de s'entrete-» nir avec eux, comme fi l'on avoit » appréhendé d'en être infecté. Il » n'étoit pas permis de leur rendre » justice, lorsqu'ils la demandoient.& » on ne les élevoit à aucune dignité ».

<sup>(244)</sup> Tacit. Germ. 6. (245) Cæf. VI. 13.

Si le Clergé Chrétien ne s'est pas modelé quelquefois fur les actions des anciens Druïdes, au moins faut il avouer qu'il en a bien souvent imité la conduite. Mais ce n'est pas de quoi il s'agit ici.

Il est important de remarquer que Causer des ef. les malheurs qu'entraînoit après foi de l'exegui-Pexcommunication, étoient chez nos munication chez les Celperes, une suite inévitable de leur us. système religieux. Les Druides étoient maîtres, Seigneurs temporels & spirituels des lieux consacrés. C'étoit dans ces lieux qu'on tenoit les affemblées civiles & religieuses, qu'on administroit la justice, qu'on distribuoit les charges & les dignités de l'Etat. Ainfi un homme que le Clergé avoit frappé d'anathême, étoit privé de tous les avantages de la vie civile, parce que l'entrée des Sanctuaires lui étoit absolument dé-Lendue. Tacite dit (246) que, dans

<sup>(246,</sup> Tacis. Germ, cap. 11.

les affemblées générales des Germains. le Sacrificateur ordonnoit au Peuple de faire filence, & avoit même le droit de châtier ceux qui n'obéissoient pas. Il est facile de comprendre sur quoi étoit fondé ce droit du Sacrificateur. L'affemblée fe tenoit fur fes terres, dans un lieu confacré au Dieu dont il étoit le Ministre. On voit encore ici pourquoi les enseignes militaires étoient ordinairement gardées dans des lieux confacrés (247). C'étoit-là qu'on tenoit, au commencement de chaque Printems , l'assemblée générale de la Nation. Les particuliers y venoient prendre féance tout armés, & auffitôt que la guerre étoit résolue, les Chefs tiroient les enseignes du lieu où elles étoient déposées, & chacun alloit fe ranger fous fon drapeau, pour entrer en campagne fans aucun délai.

<sup>(247)</sup> Tacit Hift. IV. 22. Polyb. II. 119.

S. XXXII. Enfin comme toutes les affemblées civiles & religienses santinaires, des Peuples Celtes se tenoient dans les feitins pa des lieux confacrés, on y faifoit auffi uffemblées ciles festins par lesquels ces solemnités gieuses des finissoient ordinairement, Ainsi Dion Scient ordidit (248) « que les Peuples de la " Grande-Bretagne offroient leurs » facrifices, & faifoient leurs festins » dans des forêts confacrées ». Tacite dit la même chose des Bataves (249). « Civilis voulant foulever » cette Nation contre les Romains. » assembla la Noblesse & les plus dé-» terminés du Peuple dans une forêt » facrée fous prétexte d'un festin », On voit aussi dans Athénée (250). qu'un Roi de Thrace, nommé Cotys, alloit fouvent offrir des facrifices, & faire bonne-chère avec ses amis dans une forêt. Cette forêt étoit un Sanc-

On faifoit austi dans les es feltins par viles & reli-Celtes finisnaitement.

<sup>(248)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 16, 9, 8, not. 43,

<sup>(249)</sup> Tacit Hift IV. 14.

<sup>(250)</sup> Athen. XII. 8.

#### TTO HISTOIRE

rtuaire, comme on l'entrevoit par ce qui est ajouté, que Cotys se vantoit qu'après le repas, Minerve venoit ordinairement le trouver, & passioit qu'elquesois la nuit avec lui On sera obligé de faire mention de ces sestins, en parlant du culte même dont ils étoient une partie essentielle. Ainsi il n'est pas nécessaire de s'y arrêter ici.

# CHAPITRE III.

es Peuples S. I. On doit parfer dans ce Chaceltes renoicent leurs alpitre, du tems où les Peuples Celtes
femblées relitemoient leurs affemblées religieuses,
affet censpar eff. certain & indubitable, de ce que
des muis, &
des m

Ce qu'il y a de constant, c'est premierement, que toutes les assem-

DES CELTES, Livre IV. 131 blées religieuses des Celtes se faifoient de nuit. Jules-César, parlant des Gaulois, dit (1) " qu'ils se van-» toient tous d'être issus du pere Dis, " & qu'i's disoient l'avoir appris » ainsi de leurs Druïdes. C'est pour » cela qu'ils mesuroient le tems par » le nombre des nuits, & non par » celui des jours, comptant les jours » de leur naissance, les mois & les » années d'une telle maniere que les » jours suivoient toujours la nuit » (\*) ». Sans répéter tout ce qu'on a dit ailleurs du Dis des Gaulois, il fusfit de remarquer, que ces Peuples consacroient la nuit au Pere Dis. qu'ils regardoient comme le créateur de l'homme, & que, par cette raifon, ils mesuroient le tems par le nombre des nuits, & non par celui des jours. Tacite dit la même chose

<sup>(1)</sup> Cafar VI. 18.

<sup>(\*)</sup> Voyez ci-deffous, p. 145. not. \*. p 164.

des Germains (2): « C'est le tems de » la nouvelle ou de la pleine lune » qu'ils estiment le plus heureux » pour entamer les affaires. Au lieu » que nous comptons par les jours , » ils comptent par les nuits (\*). Tel » est le style dont ils se servent dans » leurs Ordonnances & dans leurs » convocations : ils croient la nuit » plus ancienne que le jour ».

Comme la nuit étoit confacrée au culte des Dieux, on lui donnoit la préférence fur le jour. Et parce que les affemblées civiles étoient ordinairement précédées d'un faerifice,

<sup>(2)</sup> Tacit. Germ. cap. 11.

<sup>(\*)</sup> Dans les Langues Germaniques, on trouve encore des verliges de cette manière de compter. En Anglois, Senigh, abréviation de Seven-night, sept muits, signise huit jours. Forneigt, pour Fourteen night, quatorze nuits, veut dire quinze jours. En Allemand, Siben nachte, seven machte, sept nuits, veut dire huit jours, la buitaine. En plusseurs endroits nos Paylans, pout dire aujourd'hui, se servent du vieux mot anuit out anne, corsompu du Latin has noite. Nous de l'Edit.us.

en les indiquoit toutes pour la nuit. Ainfi la Loi Salique porte (3) que le maître d'un esclave accusé de quelque crime, doit le présenter dans le terme de sept nuits. Les Francs confervoient encore cette coutume dans le neuvième fiécle. On le voit dans les Capitulaires de Charlemagne, & de Louis-le-débonnaire, où il est ordonné (4) que les ajournemens personnels se donneront pour comparoître sept, quatorze, ou vingt & une nuits après l'assignation.

Cette manière de compter tiroit fon origine, comme on vient de le dire, de ce que les affemblées civiles des Celtes commençoient par un facrifice, ou par quelqu'autre acte dévotion qui, felon l'uíage de ces Peuples, devoit s'offrir pendant

<sup>(3)</sup> Apud Lindenbrog. p. 332, Tit. XLII.

<sup>(4)</sup> Capit. Karol. Mag. & Ludov. Pii lib. III.
Tic. 45. p. 880. & in Leg Long. lib. II. T. 43.
pag. 641.

#### 134 HISTOTRE

la nuit. Il paroît effectivement, par Tacite (5), que les Peuples de la Germanie choifificient toujours la nuit, pour célébrer leurs Fêtes folemnelles, & leurs festins facrés, pour chanter leurs Hymnes, pour offrir leurs prières & leurs facrifices, & pour s'acquitter, en un mot, de tous les devoirs qui appartiennent à ce qu'on appelle le culte extérieur & public de la Divinité.

Loccénius a prouvé dans ses Antiquités Suédoises (6), que cette pratique s'étendoit à tous les Peuples du Nord, & on ne peut guères douter qu'elle ne sût répandue ancienmement par toute l'Europe. En voici quelques preuves qu'on a eu occation d'indiquer dans le Livre précédent (7). « Les Celtibères & les Peu-

<sup>(5</sup> Tacit. Ann. I. 65. Hift. IV. 14. Voyez ci d. chap. II. §. 32. not. 249.

<sup>(6,</sup> Joh. Loccenii Antiquitates Suco-Gothica: c:p. 4. P 24.

<sup>(7)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 6. 5. 3. not. 2.

» ples qui leur étoient voifins du côté » du Septentrion, choisissoient la nuit: » de la pleine Lune, pour vénérer » un Dieu fans nom, & ils passoient » cette nuit à danser, & à se réjouir » avec leurs familles hors des portes»... Les Thraces célébroient aussi de nuit la Fête de leur (8) Cotys, ou de leur Sabazius. C'est par cette raifor (9) que les Athéniens bannirent de leur Ville le culte de ce Dieu. Des affemblées nocturnes leur étoient fuspectes à plusieurs égards; mais pour agir conféquemment, ils auroient dû abolir encore les Mystères d'Eleusis, qui ayant été apportés (10) de Thrace, se célébroient aussi de nuit, à la lueur des flambeaux.

<sup>(\$)</sup> Ci-d. Liv. III, ch. 6. §. 6. not. 42. §. 12. not. 54. 97. & ch. 15. §. 3. Peut-être que c'eft: delà que les Macédoniens avoient reçu le même ufage. Q. Curt. III. 8: p. m. 68.

<sup>(9)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 6. 6. 12. not. 97.

C'est encore par la même raison, que quelques uns ont consondu le Sabazius des Thraces avec le Bacchus des Grecs, que l'on appelloit (11) Phanaces, Phausterius, le Dieu des slambeaux, ou Nittelius, le Dieu nocturne, parce que ses mystères se sélébroient de nuit.

Il y avoit à Rome un ancien usage fuivant lequel les Dames de la Ville alloient faire leurs dévotions, une fois par an (12), vers le commencement du Printems, dans la Forêt d'Aricie. La coutume vouloit qu'elles s'y rendissent de nuit, & que chaque mere de famille portât à Diane une torche allumée. Macrobe

<sup>(11)</sup> Ci-deff. Liv. III. ch. 15. § 3. not. 30. NuXτίλιος Nyftelius, Bacchus, cus notte Sacrafium. Etymol. Magn. p. 609.

<sup>(12)</sup> Cid Liv. III. ch. 8. §. 10. not. 95. Elles s'y rendoient le jour que l'on appelloit Rejssiem. L'ancen Calendier Romain que Heinstus a fast imprimer avec son Ovide, met la fuite de Taquin le Superbe & le commancement du Printems au 22 Févire. VIII. Kal. Mar.

remarque aussi (13) que, lorsque les Aborigines offroient des facrisices à leur Dis, ils posoient sur les autels des chandelles allumées. En effet, quoique les Celtes sinssent ordinairement leurs assemblées religieuses au clair de la lune, ils ne laissoient pas d'y porter chacun se laissoient pas d'y porter chacun fe chandelle, ou sa torche allumée, qu'ils alloient poser devant l'Arbre, devant la Fontaine ou la Pierre qui étoit l'objet de leur culte.

Il faut même que cet abus ait subsisté dans les Gaules & dans la Germanie, après l'établissement du Chritianisme, puisqu'il nous resse un grand nombre de Canons & de Capitulaires qui le condamnent. Voice ce que porte un Capitulaire de Chanlemagne (14). « A l'égard des arbres, » des pierres & des sontaines, où » quelques insensés vont allumer

» des chandelles, & pratiquer d'au-» tres superstitions, nous ordonnons » que cet abus, si criminel & si exé-» crable aux yeux de Dieu, foit » aboli & détruit partout où il fe » trouvera établi ». En voici un autre qui est de la même teneur (15): « S'il se trouve dans une Paroisse des » infideles, qui allument des flam-» beaux, & qui rendent un service » religieux aux Arbres, aux Fontai-» nes & aux Pierres, le Curé qui » négligera de corriger ces abus, doit » favoir qu'il se rend coupable d un » véritable facrilége ». Il est dit aussi dans un Canon de la Collection de Burchard, Evêque de Wormes (16): « Vous vous êtes rendu à une Fon-" taine , à un Carrefour , fous un

<sup>(15)</sup> Capit. Karol. Mag. lib. 7. Tit. 236. pag. 1093 Voyez aussi Keysler, p. 14.

<sup>(16)</sup> Burchard. Gollect. Can. lib. X. cap. 34. lib. XIX. pag. 270. Norz. aufi Hagembetg Diff. VIII. §. 29. p. 202. Keysler. p. 13. 14. 16. 62. & feq. Lindenbr. Glosar. p. 1357. 1390.

Arbre, ou devant une pierre, & ...
h là, par vénération pour ce lieu,
n vous avez allumé une chandelle
ou un flambeau ».

L'Eglise Chrétienne avoit raison de condamner cette superstition, parce qu'elle faisoit partie de l'Idolatrie Payenne. C'étoit un hommage religieux que l'Idolâtrie rendoit aux Arbres, aux Fontaines, aux Pierres, qu'on regardoit comme le symbole ou le siége de la Divinité. Mais au reste, il étoit très-naturel que des gens qui alloient faire leurs prières de nuit dans des campagnes, & dans des forêts, ne s'y rendissent pas sans Jumière. Ce qu'il y a ici de particu-Aier, c'est que l'Eglise Chrétienne. qui célébroit ses assemblées en plein jour, ne laissa pas de permettre, & même d'ordonner (17) aux nou-

<sup>(17)</sup> Concil. Nannet. ap. Lebbæum Tom.IK. pag. 474. & apud Keyfler. p. 15. Baluz. Capit. Tom. I. p. 956. & ap. Keyfler. p. 14. 15.

veaux convertis, d'offrir au Seigneur les cierges qu'ils avoient coutume de préferrer à leurs Idoles.

C'est l'origine de la Fable des Sorciers qui vont au Sabbat.

On ne s'écartera pas beaucoup du sujet, en remarquant que la coutume qu'avoient les Peuples Celtes de s'assembler de nuit, pour le service de la Divinité, est l'origine d'une fable aussi ancienne qu'enracinée dans l'esprit du vulgaire; c'est celle du fabbat, ou de l'affemblée nocturne des Sorciers, Lorsque la Religion Chrétienne eût été établie dans les Gaules & en Allemagne, par autorité publique, les personnes qui demeuroient attachées à l'ancienne Religion, se déroboient secrettement pendant la nuit, pour se rendre aux assemblées qui se tenoient dans des campagnes & dans des forêts. Nous verrons en son lieu, que le culte même que l'on offroit à la Divinité, dans ces affemblées, confiftoit dans des facrifices, des danses, des divi-

nations & des cérémonies magiques. Les Druïdes qui présidoient à ces superstitions, se vantoient, d'ailleurs, d'être des devins qui connoissoient le présent, le passé ; l'avenir, avec tout ce qu'il y a de plus caché dans la nature; & des magiciens qui avoient le secret d'évoquer les ames, de changer les hommes en bêtes, & de boulverser toute la nature par leurs enchantemens. Tout cela donna lieu à des Chrétiens peu éclairés, d'accuser les Payens qui restoient encore dans le Pays, d'être des Sor, ciers qui traversoient l'air, montés fur des balais, qui célébroient des assemblées nocturnes avec les Démons, & qui dansoient en cérémonie autour du Diable, qui leur apparoissoit, & recevoit leurs hommages fous la forme d'un bouç.

Ce qu'il y a ici de plus surprenant, c'est qu'il n'y eut pas jusqu'au Clerge Chrétien qui n'ajoutat foi à ces fa-

#### 142 HISTOTRE

bles On le voit dans plusieurs auciens Canons que M. Keyster a ramasses, & qui désendent trés-sérieu-sement aux Fidèles (18) de se rendre au sabat, & de participer aux divanciers, aux enchantemens, & aux cérémonies magiques que les Sorciers y pratiquoient, dans la vue d'obtenir du Démon des coanoissances, ou des richesses que le Providence leur avoit resusses.

On igrore S. II. Pour revenir à notre sujet, pour que les cettes faitoi il est bien dissicile de pénétrer les est de nuit traisfons que les Celtes pouvoient ablérs, tant avoir de faire le service pendant la estilgieure. nuit. Des assemblées nocturnes ont

nuir. Des affemblées nocturnes ont quelque chose d'étrange & de dangereux, & ne conviennent guères qu'à des Eglises qui n'ont pas le libre

<sup>(18)</sup> Gulathings Lagen Kristendomsbalk.

oanp. 1. apud Keyster pag. 89. Burchard. ib. I.

cap. 24. 5.4 fol. 18. Edit. Paris. 15.49. Du

Fresne in Glossar. Tom. II. p. 22. Keysterp. 90.

Banck. p. 232.

DES CELTES, Livre IV. 143 exercice de leur Religion. Mais cette coutume de s'assembler de nuit devoit fur-tout paroître fâcheuse à des Peuples qui, célébrant leurs mystères en plein air, & dans des lieux éloignés de leur habitation, étoient obligés de faire de longues traites pendant la nuit, & de la passer à la belle étoile. Il faut avouer qu'on a de la peine à comprendre comment une coutume si extraordinaire avoit pu s'introduire, & se maintenir parmi les Celtes, pendant une longue suite de siécles, d'autant plus qu'on ne trouve rien dans leur Réligion qui pût servir de fondement à cet ufage.

Jules-Céfar dit, à la vérité, dans Erreur de Jule passage déja cité (\*), « que les aconfondule « Gaulois se croioient issus du Dieu tes avec le » Dis, & que, par cette raison, ils ou Dien des Cel-» mesuroient le tems par le nombre Grees « des mesuroient le tems par le nombre Grees « des

<sup>(\*)</sup> Gi-d. 5. z. inic.

» des nuits, & non par celui des » jours ». Mais il est visible que Jules-César a consondu, dans cette occasion, le Dis des Grecs & des Latins, avec celui des Gaulois. Les Romains sacrissoient de nuit à Pluton & aux autres Divinités qui avoient la direction du Royaume des ténébres. Au lieu de cela, le Dis des Gaulois étoit l'Etre suprême, l'Esprit universel, le créateur du monde & de l'homme, On le plaçoit dans le Valhalla, c'esta-dire, dans le séjour de la gloire & de la félicité.

Pourquoi les Celtes confacroientils à Dis la nuit préférablement au jour? Il faut convenir qu'on ne le feait pas, ou qu'au moins on n'en peut rien dire de certain; & quand on confidere qu'un ufage fi extraor, dinaire, étoit commun autrefois à tous les Peuples de l'Europe, cette uniformité conduit naturellement à croire qu'ils la tenoient tous du même

DES CELTES, Livre IV. 145 même lieu, & qu'ils étoient originairement la même Nation.

S'il est permis, après cela, d'ex- Conjectures poser ses conjectures, il y a lieu de des assemfoupconner, 1.º que cette pratique nes parmi les tiroit fon origine de l'ancienne ma-Celtes, nière de vivre des Peuples Celtes. C'étoient des Bergers qui ne pouvoient guères quitter leurs troupeaux, ni s'assembler que pendant la nuit. 2.º Ce qui contribuoit encore beaucoup à l'établir, & à la faire paffer en coutume, c'est que les affemblées nocturnes étoient favorables au divinations, & aux cérémonies magiques (\*), qui faisoient

Tome VII.

blées noctur-

<sup>(\*)</sup> Les affemblées nocturnes étoient encore plus favorables à la friponnerie des Prêtres. qui faifoient illusion au Peuple & lui persuadoient ce qui n'étoit pas. Mais , comme les Celtes s'affembloient de nuit avant le charlatauifine de leurs Prêtres, je ne crois pas que les divinations & les cérémonies magiques eussent contribué à faire recevoir la contume de s'affembler de nuit. Cet usage venoit incontestablement de l'ancienne manière de vivre des

### 146 HISTOIRE l'effentiel de la Religion des Celtes. Ces Peuples auroient été louables, s'ils avoient cherché la retraite

Peuples, & remontoit jusqu'aux premiers tems où les hommes furent fur la terre. Je le prouverai ailleurs. Mais les divinations & les céré- . monies magiques que la friponnerie des Prêtres avoit mis en vogue, étoient bien postérieures à ces premiers tems, Ce qui contribuaà établir d'une manière fixe l'usage de s'affembler de nuit pour l'exercice de la Religion. c'eft , à mon avis , 1 . que les Celtes étoient dans la nécessité, pour se procurer les choses nécessaires à la vie, de mener paître leurs troupeaux pendant tout le jour , d'aller à la chaffe des bêtes sauvages dont la peau pouvoit les couvrir &c. ce qui ne leur laissoit pas le tems de s'affembler de jour pour leurs affaires & pour faire en commun l'exercice de leur Religion, 20, Le filence & l'obscurité de la nuit semblent rendre les assemblées plus augustes & inspirer à ceux qui fe font affembles pour prier la Divinité , une fraveur religieuse qui les rend moins diffrairs dans leurs prières. Telle eft , à ce que ie crois , l'origine des assemblées nochumes. Mais je ne pense pas que cela ait donné lieu à cet autre usage, de compter par les nuits &: non point par les jours. L'origine de ce second : usage doit venir de ce qu'avant la création du monde, avant la création du Soleil & des autres Aftres, les ténébres convroient la face de. l'abime. C'est pourquoi Moyse place toujours

& le filence, pour adorer la Divinité, fans aucune distraction, & dans un parfait recueillement. Mais, comme ils tenoient leurs affemblées religieuses, loin des Villes, & des Villages, dans des lieux folitaires & incultes, afin que la Divinité, qui, selon leurs idées, ne remplissoit que fes propres ouvrages, eût le paffage ouvert & libre, & que fon action ne fût point troublée par quelque cause étrangère, ils avoient aussi la fuperstition de choisir la nuit pour le culte des Dieux, parce qu'ils s'imaginoient que le tems où la nature est dans une espèce de filence, étoit le plus propre pour entendre la voix de la Divinité, & pour observer les fignes & les avertissemens qu'elle donnoit au genre humain. Les Magiciens aussi ne pratiquoient guères

la nuit la première, c'est à dire avant le jour, & du foir & du main se fit le premier jeur, &c., Genes. I. 5. 8. 13. 19. 23. 31. Note de l'Editeur,

leurs cérémonies que pendant la nuit, où une imagination blessée croit voir des spectres & des fantames qui disparoissent aussitôt que le jour commence à se montrer.

Ils tenoient de la Lune.

S. III. Il ne paroît pas que les Celleurs attemblées au glat, tes partageassent les mois & les années en semaines, ni qu'ils consacrassent un jour de chaque semaine au culte de leurs Dieux, Mais une chose qui est certaine, c'est qu'ils choisissoient ordinairement le clair de la Lune pour les Assemblées publiques & folemnelles (19). Ainfi les Celtiberes & les Peuples qui leur étoient voisins du côté du Septentrion, s'affembloient de nuit dans le tems de la pleine Lune, pour vénérer un Dieu fans nom , & paffoient toute la nuit à danser & à se réjouir avec leurs familles hors des portes. Le même usage étoit établi parmi

<sup>(19)</sup> Gi-d. 6. 1. not. 7. & Liv. III. ch. 6. 5. 3. mot. 3:

les Germains (20). «Hors les cas im» prévus, dit Tacite, on ne tient
» l'Affemblée générale qu'à des jours
» fixes. C'est le tems de la nouvelle
» ou de la pleine Lune qu'ils estiment
» le plus heureux pour entamer les
» affaires. » Confacrant aux Dieux
le jour de la nouvelle & de la pleine
Lune, ils croyoient que ces jours
étoient les plus propres pour traiter
les affaires importantes, parce que la
Divinité, favorable au culte & aux
prières de ses adorateurs, présidoir
alors d'une façon particulière à leurs
délibérations.

Les Gaulois auffi faisoient leurs Assemblées au clair de la Lune. C'est la raison pourquoi, ils comptoient leurs mois & leurs années, non pas depuis ce que nous appellons la nouvelle Lune, mais depuis le jour où elle répandoit une lumière suffisante

<sup>(20)</sup> Tacit. Germ. cap. 11.

pour les éclairer pendant qu'ils alloient à leurs Sanctuaires, ou qu'ils en revenoient (21). « Les Druïdes, » dit Pline, cueillent le Gui de chêne » le fixiéme jour de la Lune, & c'est » à ce jour qu'ils placent le commen-» cement des mois, des années & » des fiécles, qui font, parmi eux, de » trente ans. Ils fondent cet ufage sur » ce qu'alors la Lune a déja affèz de » force, bien qu'elle ne soit pas en-» core parvenue à la moitié de sa » grandeur.»

Cette manière de calculer ne tiroit pas son origine de l'ancienne Astronomie, qui comptoit la nouvelle Lune, non pas de sa conjonction avec le Solèii, ou de son émersion des rayons de cet Astre, mais depuis le jour où elle commence à paroître. La Lune paroît avant le sixiéme jour.

<sup>(21)</sup> Plin. XVI. cap. 44. p. 412. Les Indiens comptoient, à-peu-près, de la même manière. Curtius lib. VIII. cap. 9. p. 386.

On peut encore moins approuver Faufle conla conjecture de ceux qui ont cru que la Meuruela les Gaulois trouvoient quelque myf-Religion des tère dans le nombre de fix (22), « le chant cetufa-» regardant comme le plus facré de

» tous, & poussant la superstition » jusqu'à renverser, pour lui faire » honneur, l'ordre des mois, des

» années, des fiécles. »

Les paroles de Pline infinueroient plutôt, que les Gaulois donnoient du paldage de dans une superstition assez commune aux Astrologues & aux Magiciens, qui s'imaginoient que le Gui de chêne & les autres plantes avoient plus de vertu, étant cueillies sous certaines constellations, & dans certaines phases de la Lune. Mais ces paroles ont un sens beaucoup plus simple & plus naturel. Les Gaulois, tenant leurs Assemblées au clair de la Lune, les commençoient au

<sup>(22)</sup> Relig. des Gaulois, lib. I. p. 14.

jour, où elle avoit déja assez de force; c'est-à-dire, où elle donnoit assez de lumière pour les éclairer. Selon les apparences, ces Assemblées coninuoient ensuite pendant toute la pleine lune, & peut-être jusqu'au dernier quartier; de manière, cependant, que celles du jour de la nouvelle & de la pleine Lune étoient les plus nombreuses & les plus solemnelles. Le fixième jour de la Lune étoit donc le commencement des mois & des années, parce que c'étoit le jour où commençoient les solemnités publiques & religieuses.

Il paroît fort vraisemblable que cette manière de compter le commencement du mois depuis le fixiéme jour de la Lune, étoit commune aux Germains & aux Gaulois; & par cela même, que ces Peuples confacroient à leurs Dieux certains jours de la Lune, ils regardoient aussices jours, comme le tems le plus

favorable, non-seulement pour les délibérations importantes, mais encore pour toute forte d'entreprises. Par exemple, les Druïdes vouloient que l'on cueillît le Gui de chêne (23) dans certains jours de la Lune, & qu'on prît la même précaution pour ramasser les œufs de Serpens, auxquels ils attribuoient une grande vertu. On voit auffi les Prophétesses, qu'Arioviste avoit dans son armée (24), lui déclarer que les Germains feront infailliblement battus, s'ils n'attendent la nouvelle Lune pour livrer bataille aux Romains.

S. IV. Outre ces Assemblées ordinaires que les Celtes tenoient dans d's Fêtes focertains jours de la Lune, ils avoient lemnelles qui encore des fêtes folemnelles, qui re- gulièrement

avoient auffi tous les aus

<sup>(23)</sup> Plin. XXIX. 3. p. 681.

<sup>(24)</sup> Cafar. I. 50. Plutarch. Cafar I. 717. Dio. Caff. lib. xxxvIII. pag. 90. Clem. Alex. Strom. lib. I. cap. 15. pag. 360. Les Lacédémoniens avoient la même fuperstition. Paulan Attic. pag. 68.

venoient tous les ans dans la même faifon. On a eu occasion d'en nommer plufieurs dans les Livres précédens (25). La fête, accompagnée de processions & de réjouissances, que les Gérmains & la plûpart des autres Peuples de l'Europe, célébroient à l'honneur de la terre. La fête que les Thraces appelloient (26) Cotitia & Bendidia, du nom des Dieux auxquels elle étoit confacrée. Elle reffembloit aux Bacchanales des Grecs, & ne différoit point de celle que d'autres Thraces célébroient sous le nom de (27) Sabazia. La fête annuelle que les Habitans du Gévaudan (28) alloient célébrer pendant trois jours sur le Mont Hélanus. Celle, encore, que les (29) Anglo-

<sup>(25)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 8. §. 3. & fuiv.

<sup>(26)</sup> C1-d. Liv. III. ch. 6. §. 6. not. 42.

<sup>(27)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 15. \$. 3. (28) Ci-d. Liv. III ch. 9. 9. 4.

<sup>(29)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 16. 9. 9.

DES CELTES, Livre IV. 155 Saxons faisoient, au mois d'Avril, en l'honneur de la Déesse Eostre.

La plus folemnelle de toutes ces La principale des folemnifêtes, étoit celle que l'on célébroit tés Celtiques étoit celle au commencement de chaque Prin- etoit cone qu'on appel. tems, & dans laquelle les Nations loit le Champ entières se réunissoient par leurs Dé- de May. putés, pour délibérer fur les besoins de l'Etat. Elle étoit généralement observée par tous les PeuplesScythes & Celtes. Les Etrangers l'ont appellée avec raison (30), le champ de Mars, foit parce qu'elle étoit confacrée au Dieu Teut ou Odin, qui préfidoit à la guerre, fuivant la Doctrine de ces Peuples, foit parce que le fujet le plus ordinaire de l'Assemblée étoit de déterminer de quel côté on porteroit la guerre pendant le cours de l'année. D'autres l'ont ap-

<sup>(30)</sup> Vita Sancti Remigii ap. Du Chesne Tom. I. p. 525. Vojez austi Keysler, & les Auteurs qu'il cite p. 87.

pellée (31), le champ de Mai, parce qu'elle se tenoit réguliérement dans ce mois.

Trois choses distinguoient sur tout cette folemnité. Premiérement, c'étoit la fête des Nations entières, & non pas celle des Cantons qui, vraifemblablement, s'affembloient quelque tems auparavant, pour donner leurs instructions aux Députés qu'ils envoyoient à l'assemblée générale. En second lieu, on y immoloit des victimes humaines pour la prospérité & le bon succès de la campagne que l'on alloit commencer. « Entre wies Dieux, disoit Tacite (32), les »Germains fervent principalement » Mercure, ils croyent même qu'il » est permis de lui immoler, dans

<sup>(31)</sup> Vita Sancti Remigii ibid. Sigebert ad An. 662. Veges auffi Eginhard vit. Caroli M. cap. r. pag. 9. Paul. Diac. Rer. Longob. lib. III. cap. 18, pag. 392. & Hotoman. Franco-Gall. p. 138.

certains jours, des victimes hu-» maines. » Le tems où il étoit permis, & même ordonné d'offrir ces cruels facrifices, étoit celui de l'Affemblée générale. On le voit dans un passage du même Tacite, qu'on a déja cité (33). « Tous les Peuples Sem-» noms s'affemblent à certains jours » par leur Députés, au milieu d'une » forêt sacrée, pour célébrer les af-» freuses cérémonies de leur culte » barbare, dont la première est d'im-" moler un homme (34) en public." Peut-être faut-il rapporter au même usage ce que Jules-César disoit des Gaulois (35): Publicèque ejus dem generis habent instituta sacrificia. Ces sacrifices, autorifés par les Loix, s'offroient publiquement dans l'Assemblée du Peuple; & c'est, pour le dire en passant, la raison pourquoi leurs

<sup>(13)</sup> Ci-d. ch. II. 5. 3. not. 25.

<sup>(34)</sup> Tacit. Germ. 39.

<sup>(\$5)</sup> Czfar VI. 16,

Magistrats étoient annuels (36). On les renouvelloit au commencement de chaque année dans l'Assemblée générale. Nous avons vû aussi que, dans une sête annuelle, que les Scythes célébroient à l'honneur de leur Mars, ils immoloient, entr'autres victimes, le (37) centiéme des Prisonniers qu'ils avoient faits à la guerre. Il n'y a point à douter que cette sête ne sût celle de l'Assemblée générale.

Enfin, le champ de Mars étoit; préférablement à toutes les autres fêtes des Celtes, un tems de réjouiffance & de bonne chere. Comme les dignités & les commandemens se difribuoient dans l'Affemblée, & que toutes les affaires s'y décidoient à la pluralité des voix, les grands Seigneurs n'épargnoient ni carreffes, ni dépenses, pour gagner des suffrages

<sup>(36</sup> Cafar I. 16. VII. 32.

<sup>(37)</sup> Ci-d. ch. II. 5. 11. not. 83.

& pour augmenter le nombre de leurs clients; & parce que le grand moyen de gagner un Celte, étoit de le régaler & de le faire boire, la Noblesse & les Chefs de parti tenoient table ouverte, aussi long-tems que la solemnité duroit.

On ne se trompera assurément pas, en rapportant à cette sête ce que dit Herodote (38), que chaque Ches de Province donnoit tous les ans un sestin, auquel assistant tous les braves qui avoient tué un, ou pluseurs ennemis à la guerre. Les braves étoient, sur-tout, caressés & slattés, parce qu'au milieu de ces Peuples belliqueux, le suffrage d'un guerrier emportoit ordinairement après soi, celui de toute l'Assemblée.

Les Romains célébroient, au commencement de chaque Printems, une ancienne fête, qui pourroit être

<sup>(38)</sup> Herodot. IV. 66.

la même que celle dont on vient de parler; 1º. elle étoit consacrée au Pere (39) Dis, qui étoit le Teut ou le Mars des Celtes. 2°. On y offroit à ce Dis des victimes humaines, & après que ces barbares facrifices eurent été abolis, on en conserva une image, en jettant dans le Tibre des hommes de paille. 3°. Cette fête tomboit, à peu près, sur le jour de la Lune, où les Celtes tenoient leurs Assemblées. Denis d'Halicarnasse l'a remarqué (40): « On précipite ces »figures d'hommes dans le Tibre » peu après l'équinoxe du Printems, " au jour que les Romains appellent " les Ides de May, & où ils disent que » la Lune, parvenue à la moitié de » fa grandeur, partage le mois en » deux parties égales. »

<sup>(39)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 6. 5. 11.

<sup>(40)</sup> Dionys. Halic. I. 30. Euseb. Przp. Ev.

S. V. Il n'est pas nécessaire d'aver- chaque cantir, qu'outre les fêtes qui étoient ob-tions Celtifervées dans toute la Celtique, il y ques avoit ses en avoit d'autres, qui ne l'étoient que dans certaines Contrées, Il en étoit, à cet égard, des Celtes, comme de toutes les autres Nations. où chaque Province, chaque Ville trouve dans des événemens & dans des délivrances, qui lui font propres, le motif de quelque solemnité particulière. Ainfi les Habitans de l'île de Thulé célébroient tous les ans, au mois de Janvier (41), une grande fête dans laquelle ils fe réjouissoient du retour du Soleil, qui devoit reparoître fur leur horizon au bout de quelques jours.

On trouve encore qu'il y avoit des fêtes qui ne revenoient qu'après la révolution de quelques années. Par exemple, celle où les Gétes dé-

<sup>(41)</sup> Procop. Goth. lib. II. cap. 15. p. 423.

Tome VII.

péchoient des Messagers à leurs Zamolxis (42), se célébroient tous les cinq ans. Les Peuples du Nord avoient aussi leur grand Juul (43) c'est-à dire, leur grande sête, qui se célébroit de neuf en neuf ans, & pendant laquelle on immoloit aux Dieux (44) quatre-vingt-dix-neuf hommes, avec un pareil nombre de chevaux, de chiens & de cogs. On n'en dira pas davantage fur les fêtes des Peuples Celtes. Un plus grand détail, dont les recherches couteroient beaucoup de peine, ne pourroit devenir qu'ennuyeux pour le Lecteur, parce que ces fêtes se célébroient toutes de la même ma-

<sup>. (42)</sup> Ci-d. Liv. III. ch 18. S. 6. not. 62.

<sup>(43)</sup> Ils appelloient Juul une fête, & donmoient le nom de grand Juul à la folemnité qu'ils célébroient vers le Solflice d'hyver, Voyez la note fuivante & Keyfler p. 159. En Bas-Breton, Gouel oft auffi une fête. Diction. de Roftrence pag. 406.

<sup>(44)</sup> Ditmarus de Danis Edit. Leibnitz. T. L. pag. 327. Keyfler p. 326.

nière, avec cette seule différence qu'il y en avoit où il n'étoit pas d'usage d'immoler des victimes humaines. Il ne reste plus qu'à ajouter, en deux mots, deux ou trois remarques qui sont peu importantes en ellesmêmes, & ne regardent, d'ailleurs; qu'indirectement le sujet que l'on traite.

§. VI. 1°. Varron avoit remarqué (45) que, parmi les Ombriens, qui étoient un Peuple Gaulois, le jour civil commençoit à midi, & duroit jufqu'à l'autre midi. Ils s'étoient écartées, en cela, de la pratique des autres Celtes, qui comptoient leurs jours depuis le coucher du Soleil, de la même manière que les (46) Athéniens. On ne voudroit, cependant, pas conclure delà, que les Athéniens eussent tiré cet usage des

<sup>(44)</sup> Macrob. Saturn. Rb. I. cap. 3. p. 136. Tlin. II 77.

<sup>(46)</sup> Piin, ibid.

Peuples Celtes. Il étoit auffi établi chez les Juifs, qui ont toujours placé le commencement de leur Sabbat. & les autres jours de la semaine au coucher du Soleil (\*).

Observation de Joseph Scaliger fur les mois & le années des Gaulois.

2°. Joseph Scaliger a conclu des paroles de Pline, que l'on a citées, il n'y a qu'un moment (47), que les années des Gaulois étoient lunaires, Effectivement, le passage est des plus formels (48). « Les Gaulois placent le » commencement des mois, des an-» nées & des fiécles au fixiéme jour » de la Lune. »

Cricique iujuste du P. Pe

Cette remarque, quelque juste ran fur l'ob. qu'elle foit, n'a pas laissé d'être re-

<sup>(\*)</sup> On ne connoît aucune Nation qui , dans les cremiers tems, n'ait compté par des mois abf ument lunaires ; de forte que le jour commençoit au coucher du Soleil & au moment que la Lune éclaire l'horifon. Cette observation confirme ce que j'ai conjecturé ci- essus. pag. 145. not. . Note de l'Editeur.

<sup>(47)</sup> Scalig. de Emend. Temp. p. 172. Edis. Geney, 1629.

<sup>(48)</sup> Ci-d. 5. 3. not. 21.

levée par le Pere Pétau, qui étoit af- ferration de furément un grand homme, mais Scaliger. qui l'auroit été encore plus, s'il n'avoit pris à tâche de chicanner, en mille occasions, un Savant, du travail duquel, il avoit, peut-être, plus profité que personne. « Quoi-» que les années & les fiécles des » Gaulois fussent lunaires, dit le Pere » Pétau (49), cela n'empêche pas » qu'ils ne pussent avoir une année " civile qui fût folaire. " C'est ce que Scaliger n'auroit point du tout contesté. Mais il ne s'agissoit point de faire voir la possibilité de la chose. Il falloit prouver que, de fait, les Gaulois avoient une année civile réglée fur le cours du Soleil, ou foufcrire de bonne foi à la remarque de Scaliger. 3°. Tacite dit dans sa Defcription de la Germanie (50) « que les

<sup>(49)</sup> Petav. Doctr. temp, lib, II, c. 70. p. 222, Edit. Parif. 1627.

<sup>(50)</sup> Tacit. Germ. 26.

"Germains ne se servent de la terre "que pour y semer du bled, & que, "par cette raison, ils ne partagent "pas l'année en autant de saisons que "nous. Ils connoissent l'Hyver, le "Printems, l'Été, ils ont des noms "pour les désigner. Mais, quant'à "l'Automne, & son nom, & ses pré-"sens leur sont également incon-"nus (\*). "Diodore de Sicile (51) avoit dit la même chose des Egyptiens, parce que leur Pays ne produisoit point de vin, non plus que l'ancienne Germanie.

Il y a cependant lieu de craindre que Tacite ne se soit trompé dans

(51) Diod. Sic. lib. I. p. 7.

<sup>(\*)</sup> L'Automne n'a point de nom dans la Langue Anglo-Saxonne. Les Anglois ont emprunté le mot Automn Le fond de leur Langue ne leur fournit qu'une paraphrafe, the fail ef the last, la chute des feuills. Dans les Dialectes Allemandes on se fert du mot herbeft, herbeft, herveft, qui signifie la moission ou récotte du bled. Remarq far la Germanie de Taisie, par M «Tabbé de la Bletterie, p. 172».

cette occasion. Il paroît, au moins, par d'anciennes Loix, que les Anglo-Saxons avoient un nom pour défigner l'Automne, qu'ils appelloient (52) Hoerfeste. On trouve même (53) que les Bajouriens comptoient les années par le nombre des Automnes, & les Anglo-Saxons, avec tous les autres Peuples du Nord, par celui des Hivers. Pour marquer qu'un homme étoit âgé de trente ans, ils disoient qu'il avoit trente Automnes, ou trente Hivers.

# CHAPITRE IV.

the de vertical is not before the contract to the

\$. I. On doit parler dans ce Cha-De Ministres pitre, des Ministres de la Religion des et Celtas de Celtes, des fonctions dont ils étoient tous, de la religion de la Religion des et Celtas de Celtas, des considération on ils et au considération on ils et a considération et a consid

(53) Lindenbr. Gloff, ibid.

<sup>(52)</sup> Hoerfesse Autumnus. L. L. A'fredi Reg. Anglo-Sax. cap. 39, ap. Lindenbr. in Glossas, pag 1361.

ration qu'on étoient, des priviléges dont ils jouisavoit pour foient. Le sujet qui est des plus intécux. resfans, a été traité par un grand nombre d'Auteurs modernes; mais la plûpart de ceux qu'on a eu occasion de voir, ont négligé bien des choses effentielles : il femble, d'ailleurs, qu'ils s'arrêtent trop à des minuties, par exemple, à l'origine du mot de Druïde, à la forme & à la couleur de leurs habits, & à d'autres questions moins importantes. On dira un mot de tout cela à la fin de ce Chapitre; mais on croit qu'il est à propos de commencer par ce qu'il y a de plus effentiel dans le fujet qu'on doit examiner. C'est de représenter,

Tous les Peu- S. II. Jules-César, parlant de la ples Celtés, avoient leurs différence qu'il y avoit de son tems,

vêtu.

avec une juste étendue, les fonctions & la constitution du Clergé parmi les Peuples Celtes, & en même tems, la grande autorité dont il étoit re-

entre la manière de vivre des Gau-facrificateurs. lois & des Germains, dit (1) « que les-Céfar. » ceux-ci n'avoient point de Drui-» des qui présidassent au culte de la » Divinité, & qu'ils ne faisoient au-» cun cas des facrifices. » C'est une preuve que Jules-César n'a point connu les Germains. Par cela même qu'ils avoient une Religion, ils avoient aussi une forme de culte extérieur, des Sacrifices, des Cérémonies & des Sacrificateurs, qui étant les Ministres du Culte Religieux. étoient aussi les Maîtres de la Doctrine fur laquelle ce culte étoit fondé. Tacite & Strabon, beaucoup mieux informés, reconnoissent (2) que les Germains avoient des Sacrificateurs & des Devins, auffi-bien que les Gaulois. On verra aussi. dans la suite de ce Chapitre, que la

<sup>(1)</sup> Cæfar VI. 21.

<sup>?&#</sup>x27; (2) Tacit. Germ. cap. 7. 10, 40.43. Strabe, IV. 206. VII. 291,

constitution du Clergé étoit, à peuprès, la même, non-seulement dans les Gaules & dans la Germanie, mais encore parmi toutes les Nations Scythes & Celtes, avec cette différence, cependant, que les Gaulois étant plus policés, leurs Druïdes l'emportoient aussi, à toute sorte d'égards, sur le Clergé des Peuples qui étoient encore plongés dans la plus stupide barbarie.

Mauvaile interprétation du texte de Jules-Célar.

Quelques Interprêtes ont cru juftifier Jules-César, en donant à ses paroles une explication qui paroît tout-à-fait forcée. Ils prétendent qu'elles ne fignissent autre chose, si ce n'est que le nom des Drudes étoit inconnu aux Germains. C'est, assurément, mettre ce qu'un Auteur devoit dire, à la place de ce qu'il a dit. Il suffit de lire le passage pour se convaincre qu'il a un tout autre sens. Jules-César qui n'a parlé des Germains, que sur de très-mauvais Més moires, a cru qu'ils n'avoient ni Sacrificateurs, ni Sacrifices, & que tout leur culte se réduisoit à quelques prières qu'ils adressoient, soit au feu qui brûloit sur leurs soyers, soit au Soleil & à la Lune, quand ces Aftres se montroient sur l'horison.

S. III. Les fonctions du Clergé des Fonctions de Peuples Celtes peuvent être réduites les Celtes, à cinq ou fix Chefs généraux.

1°. Les Druïdes étoient en pre-1°. Les Druïtes mier lieu, les Ministres des prières, Ministres du des facrifices, des cérémonies, & en Culte.
général, de tout le culte que le Peuple rendoit à la Divinité. C'est ce que Jules-César disoit des Prêtres Gaulois (3): «Ils vaquentaux choses » divines, ils ont soin des facrifices » publics & particuliers, & ils ex» pliquent au Peuple les différents » points de la Religion. » Ils va-

<sup>(3)</sup> CEfar VI. 13.

quoient aux choses divines, c'est-àdire, qu'ils préfidoient aux Affemblées Religieuses & au culte public de la Divinité. Ils avoient soin des facrifices publics & particuliers , c'està-dire, qu'ils étoient chargés d'immoler toutes les victimes qui étoient offertes au nom d'un Peuple, d'un Canton, d'une Communauté, ou préfentées par des perfonnes privées. Ils expliquoient au Peuple les différens points de la Religion, c'est-àdire, qu'ils répondoient de la part de la Divinité, aux dévots qui venoient la confulter, leur expliquant ce que fignifioit un fonge, le vol d'un oiseau dirigé vers un certain côté du Ciel, les entrailles d'une vietime disposées d'une certaine manière. Jules-Céfar ajoute un peu plus bas (4), que « les Gaulois fe fer-» voient du ministère des Druïdes

<sup>(4)</sup> Cafar VI, 16.

DES CELTES, Livre IV. 173 » pour immoler des victimes hu-

» maines. » Lucain remarque aussi (5), que ce furent les Druides qui renouvellerent, pendant les guerres civiles des Romains, ces barbares facrifices qu'ils avoient été obligés d'interrompre, après la conquête

des Gaules. Les Gaulois pouffoient le scrupule, fur cet article, jusqu'à se perfuader que les facrifices étoient illégitimes, & les prières inefficaces, fi tout cela n'étoit offert par le minif- n'étoient oftère du Clergé. « C'est une coutume ministère des " reçue parmi eux, disoit (6) Dio- se recomman-» dore de Sicile, de n'offrir aucun Scints qui vi-» facrifice fans le ministere d'un (7) » Philosophe. Ils donnent pour rai- préférablen fon de cet usage, que, quand on qui l'avoient » veut offrir des présens aux Dieux, aller jouir de

Les Gaulois croyoient que les facritices étoient illégie times &c les 1 priéres inefficaces, s'ils ferts par le Dinïdes ; ils doient aux volent encore fur la terre, ment à cenx quittée pour

<sup>(5)</sup> Lucan. I. v. 150.

<sup>(6)</sup> Diod. Sic. V. 213.

<sup>(7)</sup> Le mot de Philosophe déligne ici un Drusde. Diod. Sic. V. 213. Strabon IV. 198.

la félicité éterneil dans le Valhalla.

» on leur demander des graces, il est » à propos de recourir à la média-» tion des hommes qui connoissent » la Divinité, & qui sont ses confi-" dens", c'est-a-dire, qu'admettant l'intercession des Saints, ils préférent la recommandation des vivans à celle des morts. Passe pour cela. C'est une petite erreur, que l'on peut bien pardonner à des Barbares.

Cette opinion avoit cté in culquée par les Druïles qui cherchei ent à fe rend'e nécessailear avoir très - bien séuffi.

Mais ce qui frappe le plus ici, c'est l'habileté des Druïdes, qui ne cherchant qu'à se rendre nécessaires, donnoient adroitement le change au sec. L'artifice Peuple, & trouvoient le moyen de lui persuader que ses prières & ses facrifices feroient inutiles fans l'intercession du Clergé. Tout cela étoit à peu-près établi fur le même pied parmi les autres Peuples Celtes (8). " Les Sacrificateurs des Germains fe » glorifioient d'être les Ministres des

<sup>(8)</sup> Tacit, Germ. 10,

»Dieux.» Ceux des Gétes (9) étoient les Ministres de tous les facrifices. Les Druides de la Grande-Bretagne fuivoient les armées, & quand on étoit sur le point d'en venir aux mains (10), ils faifoient, la prière à la tête des bataillons, parce que l'ennemi ne pouvoit être dévoué que par les prières du Clergé. Enfin, la pratique & les principes des Perses s'accordoient parfaitement, sur cet article, avec ceux des Gaulois (11). Aucun sacrifice ne passoit pour légitime, s'il n'étoit offert-par les Mages, qui étoient en possession du (12) Sacerdoce, parmi les Perses, comme la famille d'Aaron, parmi les Juifs. Il falloit qu'un Mage chantât (13) la

<sup>(9)</sup> Jornand. cap. II.

<sup>(10)</sup> Tacit. Ann. XIV. 30.

<sup>(11)</sup> Herodot. I. 132. Strabo XV. 732.

<sup>(12)</sup> Hefych. Amm. Marc. XXIII. 6. p. 373. Dio. Chryft. in Boryfth. S. XXXVI. p. 449. Porghyr. de ahftinentiä lib. 1v. pag. 398. Apulej. Apol. I. p. 446.

<sup>(13)</sup> Herodot. I, 132.

Théogonie sur les chairs de la victime, & c'étoit en cela qu'on faisoit consister la consecration. La raison de cet usage étoit que les prières & les sacrifices du Peuple n'étoient agréables aux Dieux, qu'autant qu'ils étoient offerts par le ministère d'un Mage. Clitarque l'avoit remarqué (14). « Les Mages se consacrent » au culte des Dieux, ils ne s'occupe pent qu'à offirir des sacrisses, comme s'ils étoient les seuls dont les » Dieux dussent accepter le culte & » exaucer les prières. »

S. IV. Les Prêtres des Celtes

Les Prêtres des Celtes étoient les Maîtres de la Doûrine. Leurs décifions étoient prifes pour des oracles.

étoient, en fecond lieu, les maîtres de Centes de étoient, en fecond lieu, les maîtres la de la Doctrine, qui fervoit de fonte dement à la Religion & au culte dont ils étoient les Ministres. Il n'y avoit rien là que de naturel. Mais la docilité des Peuples, & la confiance qu'ils avoient en leurs Docteurs, étoit en

<sup>(14)</sup> Diog. Laert. Proem. p. 5. 7.

même tems si grandes, que les instructions du Clergé étoient reçues comme autant d'Oracles infaillibles. Les Gaulois, par exemple (15), se vantoient d'être issus du Pere Dis. Quand on leur demandoit sur quoi cette opinion étoit fondée, ils donnoient pour réponse, qu'ils l'avoient appris ainsi de leurs Druides. L'Egliée avoit prononcé; ses décisions étoient des articles de foi.

Comme on a exposé dans le Livre nei précédent, les principaux Dogmes Tablogie de la Religion que les Druïdes ensei- la Morale gnoient au Peuple, il ne sera pas nécessaire de s'y arrêter dans celuici. Leur Dostrine se réduisoit à ces deux chefs capitaux. L'existence d'un Dieu, Créateur du monde & de l'homme, & la certitude des peines & des récompenses d'une autre vie.

Leur Morale étoit renfermée en abré-

<sup>(15)</sup> Ci-d. ch. 111. §. 1. not. 1.

gé dans ces trois maximes, qu'il faut fervir les Dieux, ne faire du mal à personne, s'étudier à être vaillant & brave. C'étoit-là la Doctrine publique que le Clergé enseignoit au Peuple dans toutes les occasions qui se présentoient, n'épargnant rien (16) pour l'en bien convaincre. Le Peuple, de fon côté, apprenoit par cœur les hymnes (17) où elle étoit contenue, & les chantoit dans les festins sacrés, en allant au combat, & dans toutes les autres occasions où il vouloit s'animer, lui-même, foit à servir les Dieux avec ferveur. foit à attaquer un ennemi avec intrépidité.

Ils instruifoient la jeu dont ont vient de parler, les Druïdes en donnoient encore de particulières (18) à la jeune Noblesse, qui

<sup>(16)</sup> Ci-d. Liv. 111. chap. 18. §. 1. not. 12. & 6. 2. not. 18.

<sup>(17)</sup> Ci-d. lib. II. ch. 10. not. 23.

<sup>(18</sup> Cælar VI. 13. 14.

DES CELTES, Livre IV. 179 étudioit fous eux. Une partie de ces disciples alloient trouver les Druides, de leur propre mouvement, les autres étoient envoyés par leurs pères & mères, ou par ceux des parens qui tenoient leur place. Toute cette jeunesse demeuroit avec ses Maîtres dans les Sanctuaires, qui étoient des espèces d'Académies où les enfans de qualité, qui étoient en état de payer une pension, apprenoient, non-seulement la Théologie & la Morale, mais encore la Philosophie, l'Art Oratoire, la Jurisprudence, l'Histoire & la Poësie.

Les Anciens s'accordent affez gé-ils apprendance néralement à donner aux Druïdes le niciples la nom de (19) Philosophes. On ne voit Philosophie pas qu'on puisse le leur contester légitimement, puisque leurs études & les leçons qu'ils donnoient à la jeu-

<sup>(19)</sup> Diodor. Sic. V. 213. Steph. de Urb. p. 311. Δρυίδαι παρά Γαλάταις οἱ φιλόσοφοι καὶ σιμήδειο, Suidas.

### vin HISTOIRE

nesse, rouloient sur des matières qui ont toujours appartenu à la Philosophie. Selon Jules-César (20), « on disputoit dans leurs Ecoles, des » Astres & de leur mouvement, de » la grandeur du monde & de la » terre, de la constitution de l'Uni » vers, de la puissance & de l'em» pire des Dieux immortels. Ils fai» prince des Dieux immortels. Ils fai» Méla (21), de connoître tant la » grandeur que la forme du monde » & de la terre, les divers mouve» mens du Ciel & des Astres, & la » volonté des Dieux. »

L'es Piêtres Celtes avoient éte les Maîtres des Philosotophes Grees,

Grecs se vantassent d'avoir persectionné la Philosophie, ils étoient, cependant, obligés d'avouer qu'elle tiroit son (22) origine des Chaldéens, des Celtes, des Galates, des

<sup>(20)</sup> Cæfar VI. 14.

<sup>(21)</sup> Pomp. Mel. lib. 111. cap. 2. p. 73.

<sup>(22)</sup> Diogen, Laert, Proem. p. 1. & feq.

Perses & de plusieurs autres Peuples qu'il plaisoit aux Grecs d'appeller Barbares (23). « Cette science, disoit » Clément d'Alexandrie, avoit fleu-» ri de toute ancienneté, parmi les » Peuples barbares, & c'est de-là, » qu'elle passa ensuite chez les Grecs. » Elle étoit cultivée, en Egypte, par » les Prophetes; en Assyrie, par les » Chaldéens; dans les Gaules, par » les Druïdes ; dans la Bactriane, par » les Semanéens ; dans la Celtique , » par ceux qui en faisoient profes-» fion; en Perfe, par les Mages; dans » les Indes, par les Gymnosophistes, » & par d'autres Philosophes Bar-» bares. »

Effectivement, Pythagore & Platon n'enseignerent la Philosophie, qu'après avoir voyagé en Egypte,

<sup>(23)</sup> Clem Alex. Strom. lib. I. p. 359. Les Celtes sont sei les Peuples qu'on défignoit four en nom, du tems de Clément d'Alexandrie cét-à-dire, les Germains. Voyez ci-dess. Liv. I. ghap. 6. p. 52. & fuiv.

### 182 HISTOTRE

en Chaldée, en Thrace, en Italie, & avoir profité des lumières des Savans qu'ils trouverent dans ces différens Pays. Démocrite (24) aussi avoit étudié sous les Mages de Perse. Enfin, Thalès qui passoit, parmi les Grecs, pour le pere de la Philofophie, avoit voyagé, non-feulement en Egypte, mais aussi en Lydie où il fut appellé par le Roi Créfus. Comme les Lydiens étoient un Peuple, qui avoit passé de la Thrace dans l'Afie-Mineure, il n'eft pas impossible que Thalès n'eût emprunté, de ce Peuple, deux Dogmes de fa Philosophie, qui s'accordoient parfaitement avec celle des Druïdes. Il donnoit à la nuit la préférence sur le jour, & enseignoit publiquement l'immortalité de l'ame (25), qui ; jusqu'alors, avoit été inconnue parmi les Grecs.

(25) Ci-d. Liv. 111. ch. 18. 5. 1. not. 1.

<sup>(24)</sup> Ci-d. Liv. 111. ch. 18. §. 8. not. 80, 816

On trouve dans Pomponius Méla Les Druïdes (26), que les Gaulois, quoiqu'ils leurs Elèves fussent extrêmement séroces, ne laif- de Rhétotifoient pas d'avoir des Maîtres, favoir que. les Druïdes, qui leur enseignoient la Rhétorique & la Philosophie. Caton le Cenfeur avoit aussi remarqué (27) que les Gaulois s'appliquoient, avec beaucoup de foin, aux exercices militaires, & à l'Art oratoire. Il n'est pas disficile de comprendre pourquoi la Noblesse Gauloise faisoit tant de cas de l'éloquence. Les Peuples Celtes, fort jaloux de leur liberté & de leur fouveraineté, décidoient dans leurs Assemblées générales, non-seulement de la paix, de la guerre, & des autres affaires qui regardoient le bien de la Nation, mais encore de la vie & de la mort des Particuliers qui étoient

<sup>(26)</sup> Ci-d. note 21.

<sup>(27)</sup> Ci-d. Liv. II. ch, 11. not. 72.

accusés de crimes d'Etat. La fortune des Grands étoit aussi toute entre les mains de l'Assemblée qui les élevoit aux dignités & les en dépouilloit, comme elle le trouvoit bon. On sent bien, après ceia, que l'éloquence devoit être d'une grande utilité à ceux qui vouloient parvenir aux charges, & se rendre maîtres des délibérations. Us Orateur habile & véhément emportoit ordinairement tous les suffrages.

Is leur enfeignoient la Jurifprudeace & leur apprenoient l'Histoire.

Par la même raison, le Clergé étoit encore chargé d'enseigner à ses Ecoliers la Jurisprudence & l'Histoire. La Jurisprudence que les Druides enseignoient, rensermoit nonseulement (28) la Philosophie Morale, c'est-à-dire, les Maximes du Droit naturel, mais encore les Loix & les Constitutions particulières de chaque Etat. L'Histoire retraçoit les dif-

<sup>(28)</sup> Strabo IV. 197.

Erentes migrations d'un Peuple, les guerres qu'il avoit foutenues, les victoires qu'il avoit remportées, les grandes actions des Braves, qui s'étoient distingués par leur valeur. Ces études étoient aussi très-utiles, & en quelque manière, nécessaires à la Noblesse qui, étant appellée à faire pendant toute sa vie le métier des armes, participoit encore, d'une façon particulière, au Gouvernement de l'Etat, & à l'administration de la Justice, comme on aura occa-fion de montrer, plus au long, dans l'un des Livres suivans.

On ne peut pas douter que les Il les infredfoient aussi l'art de
Poèsie. Il ne parost pass à la vérité, l'i Poèsie.
que les Bardes (29), qui étoient proprement les Poètes des Celtes, sussent
membres du Clergé, ni qu'ils sussent
chargés de quelque ministère sacré.

<sup>(29)</sup> Gi-d. Liv. II. ch. 10. p. 207. & fuiv.

Au lieu de vivre en communauté (30) avec les Druïdes dans les Sance tuaires, ils passoient ordinairement leur vie à la fuite des Grands. Mais ; comme (31) l'Histoire des Peuples Celtes, leur Jurisprudence, & en général, tout ce que les Druïdes enfeignoient, étoit contenu dans des vers qu'ils faisoient apprendre par cœur à la jeunesse, il est fort vraifemblable que le Clergé cultivoit les génies, en qui il trouvoit du talent pour la Poësie. Peut-être même que, dans le grand nombre des Prêtres qui demeuroient dans un Sanctuaire, il y en avoit qui s'appliquoient à composer non-seulement des hymnes facrés la ais encore les cantiques qui contenoient les principes des différentes Sciences que le Clergé enfeignoit. On verra, à la fin de ce

<sup>(30)</sup> Ibid. p. 209.

<sup>(31)</sup> lbib. p. 211. & fuiv. ci-d. net. 18,

# DES CELTES, Livre IV. 187 Chapitre, ce qui sert de fondement à

cette coniecture.

Enfin, les Druides avorent encore une Doctrine occulte, qu'ils ne conficient qu'aux plus affidés de leurs disciples. C'est à cette Doctrine qu'il moient qu'à faut rapporter ce que dit Pomponius - Meigles qui Mela (32), « que les Druïdes instrui- tret dans la » foient fécrettement, dans des ca-» vernes & dans des forêts reculées. » la Noblesse la plus distinguée des » Gaules, y imployant, quelquefois, » jusqu'à vingt ans. » Jules César remarque aussi (33), « que la Doctrine » des Druïdes étoit tenue fort secrette » & qu'il n'étoit pas permis de la ré-» pandre dans le Public. » Il s'agitlà d'une Doctrine que l'on cachoit; non-seulement aux étrangers, mais encore au Peuple. Il faut expliquer

Les Pretres rrine occuite, u'ils n'enfeiceux de leurs vouloien: en-Sacerdoce.

(\$2) Ci-d. not. 21. & ch. II. §. 28. not. 231. (33) Ci-d. 6. 4. not. 18.

de la même manière le passage d'Am-

mien Marcellin (34), qui porte « que » les Druides qui étoient de grands » génies, & qui vivoient ensemble » en communauté, à la manière des » Pythagoriciens, appliquoient leur » esprit à des matières occultes & publimes. »

Ez Doctrine
occulte des
Prêtres Celtes
donnoit les
principes de
la divination
& de la ma-

Cette Doctrine fecrette contenoit, autant qu'on en peut juger, la Divination & la Magie, deux Sciences qui faifoient l'étude favorite du Clergé, tant parce qu'elles rempliffoient fes coffres, que parce qu'elles étoient le grand fondement de l'empire abfolu qu'il exerçoit fur les efprits. Ce n'est pas ici le lieu de s'étendre sur ces Sciences, dont on aura occasion de parler ailleurs. Il ne faut pas être furpris, au reste, que les Druides en siffent un secret, & qu'ils ne s'en ouvrissent qu'à ceux de leurs Disciples dont ils avoient éprouvé la

<sup>(34)</sup> Amm, Marc, lib. XV. cap. 9. P. 99+

discrétion. Si cette Doctrine occulte avoit été divulguée, peut-être que le Peuple en auroit reconnu la vanité, au moins auroit-il pu, peut être, se passer de ses Druïdes, deux inconvéniens qui ne pouvoient être que très-sâcheux, pour un Clergé qui vivoit de la crédulité des Peuples, & qui devoit à la supersition l'empire absolu qu'il exerçoit.

Il paroît, par ce détail, que les Druïdes cultivoient à leur manière toutes les Sciences & tous les Arts Libéraux (35), qui étoient connus de leur tems. Déchargés de la profession des armes, qui étoit le feul métier des Celtes, ne payant aucune taxe, ayant, d'ailleurs, un revenu sur & fixe, qui les dispensoit du soin de pourvoir à leur subsistance, ils menoient ce que les Anciens appellent une vie contemplative, c'est-

<sup>(35)</sup> Amm Marc lib. XV. cap. 9. p. 99. Dio. Chryf. Serm. XLIX. p. 53-8.

### TOO HISTOIRE

à-dire, qu'ils la passoient toute dans l'étude des Sciences dont on vient de faire mention. Comme ils étoient les seuls Savans, ils étoient aussi en possession d'être les seuls Docteurs. Ainsi, quand les Gaulois commencerent à fortir de la Barbarie, & à prendre du goût pour les Sciences, la Noblesse obligea les Druides à ouvrir des écoles, & à se charger de l'instruction & de l'éducation des jeunes gens que l'on mettoit sous leur conduite.

Manière d'enfeigner des Prêtres des Celtes.

S. V. A l'égard de la manière dont le Clergé des Gaules instruisoit ses Disciples, Jules - César remarque (36) « que la Doctrine des Druïdes » étoit rensermée dans des vers qu'ils » faisoient apprendre par cœur à la » Jeunesse ». On a vu, ailleurs (37), qu'on en usa ainsi dans toute l'Eu-

<sup>(36)</sup> Ci.d. S. 4. not. 18.

<sup>(37)</sup> Ci-d, Liv. II. ch. 10. p. 206. & fuir.

rope, aussi long-tems que les lettres & l'écriture y surent inconnues. Les Loix, la Religion, l'Histoire des Peuples, &, en un mot, tout ce qu'il importoit de transmettre à la postérité, ne se conservoit que par le moyen de la tradition orale. On consoit tout cela à la mémoire, que l'on cherchoit à soulager par des vers, qu'elle faisit, & qu'elle retient beaucoup plus facilement que la prose.

2.º Depuis même (38) que les Druïdes eurent permis au Peuple de se servir de l'écriture, pour dresser des comptes, des contrats, des lettres, ils ne vouloient pas consentir que la Dostrine qu'ils enseignoient, set couchée par écrit. Ils avoient, selon Jules-César, deux raisons d'en user ainsi. D'un côté, ils craignoient que les jeunes-gens ne négligeassent

<sup>(38)</sup> Ci-d. S. 4 not. 18.

d'exercer leur mémoire, d'abord qu'ils commenceroient à se fier sur le papier. De l'autre, ils ne vouloient pas que leur Doctrine fût répandue dans le public. C'étoit-là la raison du cœur. Le Clergé avoit, comme on l'a dit, un grand intérêt à cacher au Peuple cette Doctrine occulte qui traitoit de la magie & des divinations. S'il eût permis qu'elle fût couchée par écrit, il n'auroit pas été possible d'empêcher que les Livres, où les Sciences occultes auroient été expliquées , ne tombassent infensiblement entre les mains du Peuple, & même qu'ils ne vinfsent à la connoissance des étrangers. D'ailleurs, les Druïdes ne vouloient pas de ces Docteurs muets, avec le fecours desquels un bon esprit peut s'instruire, & devenir scavant par lui-même. Il falloit que tous ceux qui vouloient étudier entraffent dans leur École. C'est la raison pour laquelle

DES CELTES, Livre IV. 193 quelle le Clergé s'opposa de tout fon pouvoir (39) à l'introduction & à l'usage de l'écriture, au moins en matière de science.

3.º Jules-Céfar remarque encore (40) qu'entre les Disciples des Druïdes, il y en avoit qui n'achevoient leurs études qu'au bout de vingt ans. Pomponius Mela (41) confirme cette particularité. Comme toute la Noblesse des Gaules (42) portoit les armes, & cela dès l'âge de l'adolescence, il y a beaucoup d'apparence que ce long apprentiffage ne regardoit qu'un très-petit nombre de disciples, à qui l'on enseignoit la Doctrine occulte, c'està dire, les Divinations & la Magie, deux sciences aussi étendues que vaines.

<sup>(39&#</sup>x27; Ci-d. Liv. II. ch. 9. pag. 202. chap. It.

<sup>140</sup> Ci-d. S. 4. not. 18. (41) 1bid. not. 21.

<sup>(42)</sup> Cæfar VI. 15. 18.

Tome VII.

4.º Enfin les Druïdes des Gaules (43) avoient ceci de commun avec les Gymnosophistes des Indes, qu'ils proposoient la Doctrine d'une manière concise, énigmatique, & par conséquent, très-obscure. Cette obscurité venoit souvent des matières mêmes qu'ils traitoient, & de la confusion de leurs idées. Mais il faut l'attribuer sur-tout au mauvais goût des Anciens, qui croyoient rendre la vérité plus vénérable, en la couvrant d'un voile impénétrable à la plus grande partie du genre humain. Peut être qu'elle étoit aussi un artifice pour cacher la vanité des sciences qu'ils enseignoient. Peut-être enfin que le style des Druïdes étoit obscur & concis, parce qu'ils étoient obligés de proposer toute leur Doctrine dans des vers. Indépendamment des hyperboles, & des autres figures

<sup>(43)</sup> Diog. Laert. Proem. p. 5. Voyez aussi cidessus, Liv. I, ch. 15.

DES CELTES, Livre IV. 195 qui entrent dans le style poëtique, la mesure & la rime sont bien souvent l'écueil de la clarté & de la justesse.

S. VI. Pour ne rien omettre de Examen d'un ce qui appartient au sujet que l'on les Cesar. traite, il est à propos d'examiner un passage de Jules-César, sur lequel on a fondé une conjecture qui ne paroît pas probable. Cet Auteur parlant, foit des Ecoles que les Druides avoient établies pour l'institution & pour l'éducation de la jeune Noblesse, soit de la Doctrine même qu'ils enseignoient à leurs Ecoliers, fe sert toujours du mot de discipline. Il dit, par exemple, (44) « qu'il » s'affemble autour des Druïdes un » grand nombre de jeunes-gens » disciplina causa, c'est-à-dire, pour » étudier, & pour y être instruits » dans les Sciences ». Et plus bas

<sup>(44)</sup> Cafar VI. 13.

(45), « que plufieurs de ces jeunes-» gens vont se ranger, de leur pro-» pre mouvement, fous la discipline » des Druïdes, & que d'autres y » font envoyés par leurs parens ». Jules - César dit encore (46) « que » les Druïdes ne fouffrent pas que » leur discipline, » c'est-à dire la Doctrine qu'ils enseignent à leurs Disciples, « soit répandue dans le » Public (47) qu'ils ont des Ecoliers, » qui demeurent fous leur discipline, » c'est-à-dire, qui étudient sous eux » jusqu'à vingt années ». Ces divers passages en expliquent un autre, qu'il faut aussi rapporter (48). « On pré-» tend que cette discipline a été dé-» couverte dans la Grande-Bretagne, » & qu'elle a été apportée de-là » dans les Gaules, desorte qu'encore " aujourd'hui, ceux qui veulent con-

<sup>(45)</sup> Cafar VI. 14.

<sup>(46)</sup> Ibid.

<sup>(47)</sup> Ibid.

<sup>(48)</sup> Cafar VI. 13.

DES CELTES, Livre IV. 197 noître la chose à fond, ont cou-

» tume d'aller étudier dans ce Pays ». Il femble qu'il ne s'agit là que des Ecoles que les Druïdes avoient établies pour l'instruction de la jeunesse. & des Sciences occultes qu'ils enseignoient à leurs Disciples. Cet établiffement venoit de la Grande-Bretagne, où l'on étoit fort entêté des Divinations & de la Magie. Ces Sciences y faifoient la grande étude, non-seulement du Clergé, mais encore du peuple (49). « Les Pilures, » dit Solin, sont fort attachés au » culte des Dieux, les hommes & » les femmes de cette Nation se van-» tent également de connoître l'ave-» nir ». Pline remarque aussi (50) que « la Magie avoit passé jusques » dans la Grande-Bretagne, & qu'on "y exerçoit cet art avec tant d'ad-" miration , & des cérémonies si

<sup>(49)</sup> Solin cap. XXV. p. 252. (50) Plin. Hift. Nat. XXX. 1.

" étranges, que les Perses même " pourroientencore profiter à l'éco-" le des Bretons".

Il ne faut donc pas s'étonner, après cela, que les Gaulois, &, en particulier, les Druïdes qui vouloient connoître à fond ces Sciences. allassent étudier dans la Grande-Bretagne, où elles étoient plus cultivées qu'ailleurs. C'est-là, autant qu'on en peut juger, tout ce que fignifient les paroles de Jules-Céfar. Les Auteurs qui ont cru y trouver (51) que la Religion des Gaulois & la secte des Druïdes tiroient leur origine de la Grande-Bretagne, paroiffent en avoir trop étendu le fens. Peut-on se persuader que les Gaulois qui, selon les Historiens les plus dignes de foi, avoient peuplé la Grande-Bretagne, eussent vécusans Druïdes, & fans Religion, jusqu'à ce que

<sup>(51)</sup> Relig. des Gaulois Tom. I. p. 12. Frickius p. 9. 19. 21.

DES CELTES, Livre IV. 199

les Bretons leur eussent envoyé des Missionnaires? Jules-César ne le dit pas; &, quand il le diroit, il ne mériteroit aucune foi sur cet article, d'autant plus qu'il avance luimême, qu'il n'est pas bien informé de la chose (52), existimatur, on le croit ainsi.

S. VII. En voila affez fur la Doctrine que les Druïdes des Gaulois enfeignoient, & fur la manière dont ils avoient coutume de la propofer. Les Hiftoriens n'entrent pas dans le même détail par rapport aux autres Peuples Celtes. On entrevoit, cependant, que, dans toute la Celtique, le Clergé enfeignoit, non-feulement la Religion, mais encore les autres fciences dont ces Peuples barbares faifoient quelque cas. Par exemple, Jornandés dit (53) « que Dicenéus

<sup>(52)</sup> Ci-d. not. 48.

<sup>(53)</sup> Jornandes, cap. 11.

» ( qui étoit fouverain Sacrificateur » des Gétes, du tems que Sylla exer-» çoit la Dictature à Rome ), ayant » gagné la confiance de fa Nation, & » voyant que les Gétes avoient na-» turellement beaucoup de génie, » leur expliqua la plus grande partie » de la Philosophie dans laquelle il » étoit fort versé. Il les instruisit des » devoirs de la Morale, pour adou-» cir la férocité de leurs mœurs. Il » leur enseigna encore la Physique, » & leur apprit à se gouverner par » leurs propres loix, qui font les » mêmes qu'ils ont couché depuis » par écrit, & qu'ils conservent en-» core aujourd'hui fous le nom de » Bellagines (\*). Les leçons de Logi-» que qu'il leur donna , les mirent » en état de mieux raisonner que ne

<sup>(\*)</sup> Bellagines ou Bilagines est un nom Saxon, qui est composé de By, habitation, bourg, & Lagen, A.oi. Bellagines veut dire, par conséquent, un corps de Loix municipales. Note de l'Editeur.

» faisoit aucun autre Peuple de l'U» nivers. En un mot, il leur enseigna
» la Pratique, pour l'appliquer à des
» choses louables, & la Théorie,
» pour contempler le cours des assertes.... Toutes ces différentes
» instructions, qu'il donna au Gétes,
» lui acquirent une si haute répu» tation, que les petits & les grands,
» fans en excepter même les Rois,
» respectoient également ses com» mandemens ».

Il ne faut pas prendre tout cela au pied de la lettre. On voit bien que Jornandés, rempli du préjugé de l'antiquité, & prévenu en faveur de sa propre Nation, en fait un Peuple de Savans, qui avoient été intruits par un homme universel. Austituut ce que l'on prétend conclure de ce long passage, c'est qu'aussitôt que les Gétes commencerent à sortir de la barbarie, & à prendre du goût pour les Sciences le Clergé su

chargé du foin de les enseigner. Il est connu encore, que les Mages qui étoient, parmi les Perses, les Ministres de la Religion (54) étoient, de tems immémorial, en possession d'enseigner la Philosophie, qui comprenoit alors la plûpart des autres Sciences. On leur consioit aussi l'instruction & l'éducation de la jeune Noblesse, jusques-là que (55) personne ne pouvoit être déclaré Roi de Perse, s'il n'avoit étudié chez les Mages.

Le Clergé préfidoit aux Divinations.

§. VIII. Les Divinations étoient une troisième partie des fonctions du Clergé, parmi les Celtes. On a montré, ailleurs, que ces Peuples avoient une grande idée de la Divi-

<sup>(54)</sup> Μαρα παρα περσαις οί Φιλοσοφει καί φιλεθεοι. Suidas.

<sup>(55)</sup> Cicero de Divinitat. lib. I. cap. 9.. Philo de Leg. Special. pag. 611. Cleric. Hift. Philof. p. 266. Brucher Hift. Crit. Philof. lib. II. cap. 3. p. 165.

DES CELTES, Livre IV. 203 nité. Ils disoient (56) que tout ce qui échappe aux lumières & à la pénétration des hommes, est parfaitement connu à l'Être suprême; mais ils tiroient de cette belle vérité la plus fausse de toutes les conséquences. Ils croyoient être en droit d'en conclure que tout ce qu'il importoit à l'homme de favoir, & qu'il ne pouvoit découvrir par ses propres recherches, il devoit l'apprendre de la Divinité, qui répondoit en mille manières différentes, à ceux qui entendoient la science des Divinations. Il arrivoit de-là, que toutes les fois qu'il s'agissoit de délibérer sur des affaires importantes, de décider des questions épineuses, de découvrir la vérité d'un fait qui n'étoit pas suffifamment attesté, on prenoit le parti d'interroger la Divinité, & de remettre la chose à sa décision. De mê-

<sup>(56)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 3. S. 1. ch. 4. S. 10.

me que les Peuples nese décidoient à faire la guerre ou la paix que par son avis, il y avoit aussi des particuliers (57) qui se seroient fait un scrupule de prendre une résolution, ou de faire la moindre démarche, avant que de s'être assuré, par le moyen de quelque Divination, que le succès en seroit savorable.

Ce n'est pas ici le lieu de repréfenter la nature même de ces Divinations. On sera obligé d'en parler, lorsqu'on traitera des superstitions des Peuples Celtes. On doit seulement remarquer, à présent, que la science des Divinations étoit entre les mains du Clergé. Il est vrai que les particuliers aspiroient (58), pour la plûpart, au don de deviner, & qu'ils s'étudioient beaucoup à entendre la voix & le langage des Esprits

<sup>(57)</sup> Cicero de Divinat. lib. I. cap. 26.

<sup>(58)</sup> Voyez ci-deff. S. 6. not. 49. Cicer. de Divinat. I. cap. 90.

DES CELTES, Livre IV. 205 qui, selon la Doctrine des Celtes, réfidoient dans les différentes parties du monde visible. Mais le Peuple ne connoissoit les principes & les regles de cette belle science, qu'autant que le Clergé vouloit bien lui en enseigner une petite partie. Comme les gens d'Eglife passoient pour être les favoris & (59) les confidens des Dieux , leurs Divinations étoient les feules qui fussent accréditées & recues comme autant d'oraçles infaillibles. Ainfi les Gaulois avoient leurs Druides, &, parmi ces Druides (60), des Devins en titre d'office. auxquels ils ajoutoient beaucoup de foi.

La grande étude des Devins, &, en général (61), de tout le Glergé Gaulois, étoit ce que les Grecs ap-

<sup>(59)</sup> Ci-d. 6. 3. not. 6.

<sup>(60)</sup> Diodor. Sic. V. 213.

<sup>(61)</sup> Dio. Chryf, Serm. XLIX. p. 538.

pelloient la (62) Physiologie. Contemplant continuellement la nature, &, en même tems, la disposition & l'enchaînement de ses différentes parties, ils en tiroient des conjectures, des présages, des prophéties, en un mot, des Divinations, qui leur découvroient les faits les plus cachés, aussibien que les événemens les plus éloignés & les plus incertains. On le voit dans un passage de Strabon (63): "Il y a trois ordres » de personnes qui sont en grande » vénération parmi les Gaulois, les » Bardes, les Devins & les Druïdes. » Les Bardes composent des Hymnes » & des Poemes. Les Devins of-» frent les facrifices, & s'appliquent » à la Physiologie. Les Druïdes, ou-» tre la Physiologie, cultivent encore » la Philofophie morale ».

La même chose est confirmée par

<sup>(62)</sup> Sur le sens de ce mot vojez la not. 58.

<sup>(63)</sup> Strabo IV. 197.

DES CELTES, Livre IV. 207 Ammien Marcellin (64): «Les De-» vins s'appliquoient à dévoiler l'en-» chaînement & les fecrets de la » Nature »; & par Diodore de Sicile (65): «Les Devins prédifers » l'avenir par les auspices, & par » l'es victimes, & le Peuple leur est

» entièrement foumis ».

On a remarqué, il n'y a qu'un moment, que c'est des Divinations qu'il sait entendre ce que dit Jules-César (66), que les Druides expliquent les principaux points de la Religion. Le Peuple aveugle & superstiteux, attribuant tous les événemens naturels à l'opération de quelqu'-Esprit, regardant tout ce qu'il voyoit, & ce qu'il entendoit, comne autant de présages & d'instructions que la Divinité donnoit au genre-humain, alloit demander avec

<sup>(64)</sup> Amın. Marcell. lib. XV. cap. 9. p. 99.

<sup>(65)</sup> Diodor. Sicul. V. 213.

<sup>(66)</sup> Ci-d. S. 3. not. 3.

dévotion aux Devins, ce que fignifioit telle ou telle chose dont il avoit été frappé. Les Druïdes répondoient à ces demandes, selon les regles de la Physiologie, & toujours de la part du Dieu dont ils se vantoient d'être les Ministres & les savoris. C'est ce que Jules-César appelle interpréter les Religions.

Tous les autres Peuples Celtes faisoient le même cas des Divinations, & c'étoit toujours le Clergé qui y présidoit (67). Les Lusitains, qui sont les Portugais d'aujourd'hui, avoient leurs Devins qui prédisoient l'avenir, par l'inspection des victimes. Les Germains (68) déséroient beaucoup aux auspices, & aux sorts beaucoup aux auspices, & aux sorts beaucour qui interprétoit les uns & les autres. Les Noriciens avoient des

<sup>(67.)</sup> Strabo III. 154.

<sup>(68)</sup> Tacit. Germ. 10. Franci divinationibus dediti. Procop. Gotth. lib. II. cap. 25. p. 448. Aruspices

# DES CELTES, Livre IV. 209

Aruspices (69), qui prononçoient des oracles au nom du Dieu Belenus. Ceux des Rhétiens & des Vindéliciens se vantoient de deviner les choses les plus cachées; par exemple, (70) ils connoissoient si une femme grosse devoit accoucher d'un fils ou d'une fille. Cette passion pour les Divinations subsistoit encore en Germanie dans le fixième fiécle, où l'on voit des Devins (71) Allemands déclarer à Butilin, qui se préparoit à combattre l'Armée Romaine commandée par Narsès, qu'il périra avec tous ses Francs, s'il hafarde la bataille ce jour-là. Les Gétes avoient leurs Pontifes (72) qui, felon l'instruction de Zamolxis, interprêtoient les présages, & déclaroient la volonté des Dieux. La

<sup>(69</sup> Capitolin. in Maximin. p. 51.

<sup>(70</sup> Ci-d, Liv. II. ch. 19. p. 558. not. 7. (71) Agath, lib. II. p. 41, 42.

<sup>(72</sup> Strabo VII. 297.

même chose étoit établie parmi les Turcs (73), qui attribuoient à leurs Sacrificateurs le Don de prophétie. Les Scythes qu'Hérodote a connus, favoir ceux qui demeuroient au-delà du Danube (74), avoient aussi beaucoup de Devins, & ils ne différoient point en cela des autres (75) Scythes qui étoient établis en Afie. En Perfe auffi, la science des Divinations (76) faisoit la grande étude des Mages. En voilà affez pour montrer que le desir de connoître l'avenir, avec mille choses qui sont au-dessus des recherhes de l'homme, étoit une folie commune à tous les Peuples Celtes. Le Clergé s'étoit rendu maître de cette Science, parce qu'elle lui

(74) Herodot. IV. 67.

<sup>(73)</sup> Theophyl. Simocat. lib. VII. chap. 8. pag. 176.

<sup>(75)</sup> Cicer. Divin. lib. I. cap. 91. Strabo XI. pag. 503.

<sup>(76)</sup> Lucianus Macrob. Ælianus V. H. II, 17. Cicero Divin. lib. I. cap. 90.

DES CELTES, Livre IV. 211

foumettoit tous les esprits, & cela d'autant plus aisément, qu'il avoit trouvé le moyen de perfuader aux Peuples, que ses Divinations n'étoient pas de fimples conjectures (77), mais les réponses mêmes de la Divinité, & par conféquent, autant d'Oracles infaillibles.

S.IX. Les Eccléfiastiques des Peu- Les Prêtres ples Celtes faisoient encore profes- 1-stat profesfion de Magie, & se vantoient d'o-sie. pérer, par le moyen de leur art, les choses du monde les plus extraordinaires. Il y a , à la vérité , une trèsgrande différence entre la Magie dont on accuse aujourd'hui les Sorciers, & celle des Druïdes, qui prétendoient faire des miracles, non par le ministère du Diable, mais

avec le fecours des Esprits qui résidoient, felon leur Doctrine, dans

<sup>(77)</sup> Strabo VII. 304. Pomp. Mela lib. III: cap. 2. P. 73.

es différentes parties de (78) l'Univers. Muis cela n'empêchoit pas que la Magie des Celtes ne fût une science aussi vaine que criminelle. Elle étoit vaine, parce que ces prétendus Enchanteurs promettoient mille choses qu'ils n'étoient pas en état d'exécuter. Par exemple, ils se glorifioient (79) d'avoir des charmes qui rendoient l'homme invulnérable, & qui le préservoient de tout danger tant fur mer que sur terre. Ils enseignoient les moyens de chasser les insectes d'un Pays, de prendre, comme Protée, la forme de toute forte d'animaux. Elle étoit criminelle. parce qu'elle enseignoit aussi différentes fortes de maléfices. Avec le fecours de leur grimoire (80), les

(78) Ci-d. Liv III. ch. 4. 5. 10.

<sup>(79)</sup> Suidas in αλλ' ἐι τα Tom. I pag. το 8, Pomp, Mel, lib. III. cap. ε. pag. 89. Columel. lib. X, p. 186. Edit. P. Manut. 1933. Vorez ausst Ælian. Hist. Anim. lib. xvit. cap. το.

<sup>(80)</sup> Vojez la note précédente. Dio ap. Vales. pag. 750. Schol, ad Apoll. Argon. lib. I. p. 116.

# DES CELTES, Livre IV. 213

Druïdes ruinoient les moissons, excitoient des vents & des tempêtes qui renversoient tout, rendoient les hommes furieux, leur nouoient l'aiguillette (\*), ou leur ôtoient tout moyen de se désendre contre un ennemi. On aura occasion de rapporter quelques- unes de ces opérations magiques, quand on sera parvenu aux superstitions des Peuples Celtes. Elles confirmeront ce que l'on vient de dire de la futilité de la Magie, dont ces Peuples faisoient un si grand cas.

On s'est cent sois étonné qu'une Science aussi vaine pût être exercée avec tant de succès par les Prêtres des Celtes, & leur donner un si grand crédit dans l'esprit du Peuple.

<sup>(\*)</sup> On n'âteroit pas de l'esprit de bien de personnes qu'il y a, encore aujourd'hui, des gens qui nouent l'argaillate, c'est-à-dire, qui font des malesses qui empéchent la consommation du mariage. C'est ainsi que nous avons hétité des préjugés de nos Petes. Nora de l'Edia.

Mais, outre que l'ignorance, la superstition, la crédulité sont le caractère dominant du Peuple, outre que les Druïdes étoient des imposteurs, qui favoient se revêtir d'un faux merveilleux, il fant avouer, d'ailleurs, que la Théologie même des Celtes les conduisoit, en quelque manière, à regarder la Magie, comme une science aussi solide qu'excellente & sublime. Croyant que toutes les différentes parties de l'Univers étoient remplies d'une infinité d'Esprits, auxquels ils attribuoient des connoissances & des forces supérieures à celles des hommes, ils en concluoient, naturellement, qu'un homme, qui avoit le fecret de mettre ces Esprits dans ses intérêts, étoit en état d'opérer les choses les plus extraordinaires. Comme les Ministres de la Religion Celtique se vantoient d'être toujours en commerce avec la Divinité, & avec les Esprits qui

DES CELTES, Livre IV. 215 en étoient émanés, il ne faut pas être surpris qu'on les regardât comme des gens, qui avoient, pour ainsi dire, toute la Nature à leur commandement.

Pline avance, comme un fait certain & reconnu, que la Magie dont on vient de parler, & qui donnoit une si grande réputation aux Druïdes (81), tiroit son origine de Perse. La chose paroît, cependant, fort problématique, aussi bien que tout ce que les Perfes publicient de leur Zoroastre, auquel ils rapportoient la première invention de cette Science. Quoi qu'il en foit, Pline reconnoît, dans le même endroit (82), que la Magie s'étoit répandue par toute l'Europe, qu'on en trouvoit des traces jusques dans les XII. Tables, que les Gaulois en étoient véritablement forcenés, & qu'elle

<sup>(81)</sup> Plin. H. N. XXX. 1.

<sup>(\$2)</sup> Ibids

avoit même passé dans la Grande-Bretagne, où elle s'exercoit avec des cérémonies si étranges, que les Perses mêmes auroient pû profiter dans cette Ecole.

Les Trêtres des Celtes Médecine & prétendoient guérn les malades par la Divination.

S. X. Les Ministres de la Religion exerçoient la exerçoient encore la Médecine parmi les Celtes, & ils avoient deux manières différentes de traiter les malades. La première, c'étoit la Divination, par laquelle ils prétendoient découvrir la véritable cause de la maladie. On trouve là-deffus un passage remarquable dans Hérodole. Parlant des Scythes (83), qui demeuroient depuis le Danube jufqu'au Tanaïs, il dit (84) qu'ils avoient beaucoup de Devins, qui devinoient les uns avec des verges de faules, & les autres avec des branches de tilleul. Après quoi, il

<sup>(83)</sup> Herodot. IV. 47.

<sup>(84)</sup> Herodot, IV. 67.

DES CELTES, Livre IV. 217 ajoute (85): « Toutes les fois qu'un " Roi des Scythes est malade, il fait » appeller trois Devins, de ceux » qui ont le plus de réputation. Les » Devins répondent presque tou-» jours que tel ou tel Scythe a fait » un faux ferment par la maifon du « Roi, ce qui est, parmi les Scythes, » la formule du ferment la plus con-» nue & la plus folemnelle. On namene, fur le champ, celui qui » est accusé de ce parjure, pour le » convaincre par la science de la Di-" vination, d'avoir fait un faux ser-» ment par la maison du Roi & d'a-» voir caufé de cette manière . la ma-» ladie dont il est atteint. Si l'Accusé " nie le fait, & se récrie à l'injustice, "le Roi fait appeller d'autres Devins, au nombre de fix. Ceux-ci font un nouvel examen felon les règles de la Divination, & si l'Ac-

<sup>(\$5)</sup> Herodot. IV. 68. 69.

Tome VII.

» cufé est convaincu une seconde. » fois, par le fort, on lui coupe la » tête, fans aucim délai, & ses biens » font partagés entre les trois premiers Devins. Quand l'Accufé est. » au contraire, absous par les six De-" vins, on en appelle d'autres pour » une seconde & une troisiéme revi-» fion, & s'il est déchargé par la plu-» ralité des fuffrages , les trois De-» vins qu'on avoit appellés dans le » commencement, font condamnés » à mort. Voici de quelle manière » on les fait mourir. On remplit un » chariot couvert de fagots, & on "y attéle des bœufs; ensuite on » étend les criminels fur les fagots, » pieds & poings liés, & un bâillon » dans la bouche; après y avoir mis » le feu, on pousse les bœufs, qui » fouvent font brûlés avec les De. » vins. Il arrive d'autres fois que le » timon du chariot étant promptement confumé, les bœufs échap,

# DES CELTES, Livre IV. 219

» pent à demi grillés. C'est de cette » manière que les Scythes brûlent "leurs Devins, non-seulement pour » ce crime, mais aussi pour d'autres, pappellant ceux qu'ils font mou-» rir, de faux Devins. »

Voilà, assurément, une étrange manière de traiter les malades. On peut imaginer qu'elle avoit été introduite par quelque sgélérat qui pensoit moins à guérir le Roi, qu'à faire périr des innocens. Le Clergé Scythe ne laissa pas de soutenir cette injuste procédure, & de la faire passer en coutume, parce qu'elle lui procuroit la confiscation des biens des personnes qu'il accusoit de parjure; au reste, les Devins ne couroient pas un grand danger dans des révisions pour lesquelles on choisissoit toujours des Juges, qui étoient de leur ordre & de leur parti. Savoir, après cela, comment les Devins trouvoient le moyen de perfua-

der au Roi, que le faux ferment d'un fujet étoit capable de lui attirer une maladie, & qu'elle seroit infailliblement guérie par la mort du parjure, c'est ce qu'il importe peu de deviner, Ce n'étoit pas dans cette feule occafion, que le Clergé se jouoit de la crédulité publique : l'on s'imagine bien que, quand le Roi ne laifsoit pas d'être emporté par la maladie, les Devins avoient une excuse toute prête; ils se récrioient sur ce qu'on n'avoit pas fait mourir tous les parjures.

11: guériffoi-II CLS.

Outre cette manière de traiter les ent aufli par d'enchante, maladies, il y en avoit une autre, qui étoit plus commune & plus ancienne, c'étoit la Magie, qui enseignoit le moyen de guérir un malade ou un blessé, en prononçant certaines paroles, en pratiquant certaines eérémonies, & sur-tout en chantant auprès de fon lit, certains cantiques auxquels on attribuoit la vertu d'éz

tancher le fang, de confolider les plaies, & d'appaifer les douleurs; c'est ce que signifie proprement le mot Grec '\* resud'h, auquel on donna dans la suite un sens plus étendu, & que l'on rendroit fort bien dans notre Langue par celui d'enchantemens.

Il faut que cette forte d'enchantemens fit déja connue parmi les Grecs, du tems d'Homere. Il dit (86) qu'Ul:sse ayant été dangereusement blessé, dans sa jeunesse, par un sanglier, on arrêta par des enchantemens le sang qui couloit de sa plaie. On ne peut guères douter que cette supersition n'eût passé de Thrace en Grèce. D'un côté, les Auteurs Grecs rapportent, presque généralement, à Orphée, qui étoit un Philosophe Thrace, l'invention de leurs

<sup>(86)</sup> Etymolog. Magnum p. 353. Le passage d'Homere, que l'Auteur de l'Etymologicon a cité de mémoire porte, 'επανιδι δι άιμα κιλαιτέν εκεθον. Odysfl. XIX. p. 457.

mystères, c'est-à-dire, des cérémonies fécrettes qu'ils pratiquoient, pour expier les crimes, pour guérir les maladies, & pour appaifer la colere des Dieux (87). De l'autre, on appelloit cette partie de la Magie, qui traitoit de la guérifon des maladies (88), Artes Dardanias, parce que les Dardaniens, qui étoient un Peuple Thrace, en faifoient beaucoup de cas, ou parce que (89) Dardanus, qui quitta la Thrace pour aller s'établir dans l'Afie-Mineure, avoit écrit plusieurs Livres qui traitoient de cette Science. Il est certain d'ailleurs (90), que les Phrygiens, qui étoient un Peuple Scythe venu de Thrace, vantoient beaucoup cette manière de traiter les maladies.

<sup>(87)</sup> Paufan. Bœot. XXX. p. 768.

<sup>(88)</sup> Columella lib. X. p. 86. Edit, P. Manut.

<sup>(89)</sup> Plin. Ibid.

<sup>(90)</sup> Euftath, ad Iliad. XVI. p. 1 078.

# DES CELTES, Livre IV. 223

Il y a bien plus. On voit dans un passage de Platon, que les Prêtres des Thraces avoient entrepris d'appuyer leur méthode fur des principes, & de la justifier par des raifons prifes de la liaifon de l'ame avec le corps. Voici le passage de Platon (91). « Telle eft, ô Charmide ! » l'efficace de ce cantique. Je l'ap-» pris étant à l'armée en Thrâce, » d'un des Médecins de ce Pays, qui » se disent disciples de Zamolxis, & » qui se vantent encore de rendre » les hommes immortels. Ce Thrace » disoit donc, que nos Médecins » Grecs convenoient, avec raifon, » de tout ce que je viens de dire. » Mais, ajoutoit-il, Zamolxis, notre » Roi, qui est Dieu, a dit que, com-" me il ne faut point panser ni gué-» rir les maladies de l'œil, si on ne » prend foin, en même tems, de

<sup>(91)</sup> Plato Charmid. p. 464. & ap. Stobœum Serm. 243. p. 801,

» toute la tête, ni à guérir la tête; » fans traiter, en même-tems, tout » le corps, il faut aussi qu'un Méde-» cin traite, en même tems, le corps » & l'ame. C'est la raison pourquoi » plufieurs maladies échapent à la » pénétration des Médecins Grecs, » parce qu'ils ne connoissent pas » le tout, dont il faudroit prin-» cipalement prendre foin, & que » le tout étant indisposé, il n'est pas » possible qu'aucune des parties se » porte bien. C'est de l'ame, disoit-"il, que tous les biens & tous les » maux paffent dans le corps, com-» me ils descendent de la tête sur les » yeux. Il faut donc qu'un Médecin » accorde ses premiers & ses plus » grands foins à l'ame, s'il veut que » la tête & tout le reste du corps » jouissent d'une bonne santé. Il ajou-» toit que l'on guérissoit l'ame par » certains cantiques, qui étoient des " paroles faines & propres à pro-

# DES CELTES, Livre IV. 215

» duire dans l'ame la fageffe. Auffi-» tôt, dit-il, qu'on a procuré la fa-» geffe à l'ame, il est facile de rendre » la fanté à la tête & à tout le corps.»

Abandonnons tout ce grand raifonnement à Platon qui l'a développé & orné du mieux qu'il lui a été possible. Quand même les cantiques des Prêtres Thraces auroient pu rendre à l'ame la sagesse & la vertu, autant que le fermon du Prédicateur le plus pathétique, c'étoit peine perdue de chanter ces cantiques à des malades qui, le plus fouvent, n'étoient pas en état de les entendre, ou, au moins, d'y faire attention. Il est bien vrai que la fagesse est trèsutile pour préserver l'homme d'un grand nombre de fâcheuses incommodités, que des passions aveugles & emportées traînent après foi; mais le retour à la fagesse guérit rarement les maladies qui font le fruit d'une mauvaise conduite. Il faut avouer,

d'ailleurs, qu'il y a une infinité de maux & d'accidens, qui frappent les hommes fages & vertueux, autant que les vicieux. Mais il falloit bien dire quelque raifon, bonne ou mauvaise, pour justifier cette étrange superstition, qui prétendoit guérir les maladies par le chant d'un cantique. Au reste, ni Platon, ni le Médecin Thrace, qu'il introduit, n'ont pas frappé au but. La véritable raifon pour laquelle les Thraces ufoient d'enchantemens, pour guérir leurs malades, c'est parce qu'ils regardoient la plûpart des maladies, comme l'ouvrage de quelqu'Esprit irrité que l'on cherchoit à charmer par l'harmonie de la voix & des inftrumens dont on l'accompagnoit, ou plutôt, par des prières qui se récitoient en chantant. Mais on ne fauroit deviner pourquoi ces cantiques avoient la vertu d'arrêter, fur le champ, le fang d'une plaie. Peut-

être que Zamolxis lui - même, auroit été bien embarrassé de répondre à cette question.

Quoi qu'il en soit, les Druïdes des Gaules ne disféroient point sur cet article des Prêtres Thraces. Ils traitoient aussi leurs malades par la Magie. On le voit dans un passage de Pline qui, après avoir parlé sort au long de la Magie des Anciens, ajoute (92): « Les Gaulois ont été » entêtés de cette Science jusqu'à » notre sécle. Ils en sont revenus ausjourd'hui, parce que l'Empereur » Tibére a sait exterminer leurs » Druïdes, & en général, toute » cette sorte de Devins & de Méwdecins. »

On ne disconvient pas que les Druïdes ne s'appliquassent aussi à la botanique. Par exemple, ils cucilloient, avec pompe, une herbe

<sup>(62)</sup> Ci-d. §. 9. not. \$2.

que Pline appelle Selago (93); & qui ressembloit à la S. bine : ils prétendoient que son suc étoit un reméde spécifique dans toutes sortes de maladies, & sur-tout pour guérir toutes les maladies des yeux. Ils attribuoient encore une très-grande vertu au Gui de chêne, qu'ils regardoient comme une (94) Panacée univerfelle. Måis afin que cet excellent remède pût produire fon effet, il falloit qu'il fût cueilli dans un certain jour, par un Druïde vêtu de blanc, & avec certaines cérémonies, qu'on aura occasion de repréfenter ailleurs, & fans lesquelles il pendoit toute fon efficace. Les fimples dont on fe fervoit dans la Médecine, se cueilloient aussi avec de femblables cérémonies. Si elles ne donnoient pas une plus grande

<sup>(93)</sup> Plin. Hift. Nat. lib. XXIV. cap. 11.

<sup>(94)</sup> Plin. lib. XVI. cap. 44 p.g. 312.

DES CELTES, Livre IV. 229 vertu aux remèdes, elles marquoient très-certainement le savoir faire du Clergé, qui ne vouloit pas que cet Art si utile passat en d'autres mains : il lui donnoit un grand crédit sur l'efprit des Peuples, & il étoit la fource de ses richesses immenses.

tions, dont le Clergé Celte étoit Celtes'attrichargé, il s'attribuoit encore, en icurs occaplusieurs occasions, & & différents titédu Magis égards, l'autorité du Magistrat civil. Ce n'est pas qu'il fût établi pour administrer la ustice. Il y avoit dans chaque Canton, un Comte, qui étoit chargé de maintenir l'ordre dans son district, de prendre connoissance des différens qui s'élevoient entre les Particuliers, & de châtier les coupables, selon la teneur des Loix; il v avoit aussi un Sacrificateur dans chaque Canton, mais son ministère

devoit se borner à ce qui regarde la conscience, & le culte extérieur de

S. XI. Outre ces différentes fonc-

la Religion. S'il pratiquoit aussi la Médecine, il le faisoit en qualité de Ministre de la Divinité, qui lui découvroit la véritable cause des maladies, & lui donnoit des moyens tout extraordinaires pour y apporter du remède. Mais, quoique le Comte & le Sacrificateur exerçassent des emplois tout différens, & qu'ils eussent chacun leurs fonctions particulières, cela n'empêchoit pas que le Clergé n'empiétât, tous les jours, fur les droits du Magistrat, & qu'il ne tirât à foi, fous divers prétextes, la connoissance de plusieurs causes qui étoient purement civiles.

1°. La discipline que les Ecclésiaftiques exerçoient au nom de la Divinité, dont ils se disoient les Ministres, leur donnoit déja une jurisdiction très-réelle & très-étendue, à laquelle aucun Membre de l'Etat ne pouvoit se soustraire, Leur ministère

les appelloit à prêcher (95) qu'il faut servir les Dieux, ne faire aucun tort à personne, être vaillant & brave. Par cela même, ils se croyoient en droit de citer à leur Tribunal, & d'excommunier ceux qui prêchoient contre ces trois articles capitaux de la Morale. Les Impies, qui négligeoient le culte des Dieux, ou qui introduifoient des superstitions étrangères: les injustes, qui transportoient les bornes d'une possession, qui s'emparoient de l'héritage & qui usurpoient, de quelque manière que ce fût, le bien d'autrui. Les Lâches (96), qui avoient fui devant l'ennemi, ou qui avoient perdu leur bouclier dans une bataille; les Meurtriers, qui tuoient un homme en trahison, & contre les loix de l'honneur.

<sup>(95)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 17. 5. 5.

<sup>(26)</sup> Tacit. Germ. 6,

Quand une famille vouloit poursuivre la vengeance d'un meurtre, il falloit qu'elle intentât fon action (97) devant le Tribunal du Clergé, qui étoit en possession de juger de femblables caufes. Il est vrai que l'excommunication, dont le Clergé frappoit les coupables, étoit une peine Ecclésiastique qui sembloit se réduire à exclure un homme des Affemblées Religieuses. Mais nous avons vu (98) qu'elle avoit de terribles suites, par rapport à la vie civile, parce qu'un excommunié, devenu l'objet de la détestation publique, étoit retranché de la fociété, dans laquelle il ne pouvoit occuper aucune charge, ni trouver aucune justice. D'ailleurs, Jules-César remarque expressément que les Druïdes établissoient des peines & des récompenses, ce qui ne permet pas de douter qu'ils ne s'attri-

buaffent

<sup>(97)</sup> Ci-deffous , not. 100,

<sup>(98,</sup> Ci-d. ch. II. 9. 29-31.

buassent le droit d'infliger des peines, & même de punir du dernier supplice, selon la nature du crime.

20. Outre la discipline que le Clergé exerçoit, & qui lui fourniffoit un prétexte fpécieux, pour s'attribuer la connoissance d'une infinité de causes purement civiles, il présidoit, d'ailleurs, à ce qu'on appelloit les jugemens de Dieu, dans lesquels on recherchoit par le fort, par des divinations, en faifant fubir l'épreuve du fer rouge, de l'eau froide ou bouillante, si un homme étoit coupable ou innocent. Il est vrai que ces épreuves étoient ordonnées par le Magistrat, quand il ne voyoit point d'autre moyen pour découvrir la vérité. Mais comme elles se faifoient rarement de bonne foi, & qu'il .s'y mêloit presque toujours de la fraude, dont le Clergé étoit néceffairement complice, on fent bien que les Prêtres pouvoient, à leur

gré, faire décharger ou succombet les accusés.

30. Il convient de rappeller ici und autre remarque que l'on a déja faite dans l'un (99) des Chapitres précédens. Le Clergé faifoit fa demeure dans les Sanctuaires : c'étoit-là aussi que les Comtes, c'est-à-dire, les Juges des Cantons alloient tenir leurs féances. Il ne faut pas douter que les Ecclésiastiques, à portée de voir tous les jours des Plaideurs mécontens de leurs Juges, dégoûtés des longueurs & des embarras d'un procès, ne profitassent de l'occasion; pour porter les Parties à un accommodement, dans lequel ils faisoient l'office d'amiables Compositeurs. Ou même parce que le peuple avoit une grande opinion des lumières & de l'équité de son Clergé, les Particuliers qui avoient des contestations

<sup>(99)</sup> Ci-d. ch. II. S. 29-31.

DES CELTES, Livre IV. 235 choififfoient d'ordinaire, de leur propre mouvement, les Eccléfiastiques pour terminer leurs différens, par la voie de la médiation & de l'arbitrage. Le Peuple auffi & les Cantons (qui étoient des (100) Etats fouverains & indépendans, en tems de paix) ne reconnoissoient point de Supérieurs, & n'ayant point de ·Magistrat, ni de Tribunal commun, où ils pussent porter leurs disférens, préféroient souvent l'arbitrage du Clergé, à la voie des armes. On voyoit même quelquefois des armées qui en étoient déja venues aux mains, pofer les armes, à la follicitation des Ecclésiastiques, & confentir qu'ils fussent les arbitres du différent. » Les Druïdes, dit Strabon » (101), passent pour être d'une in-» tégrité à toute épreuve; delà vient » qu'on leur remet la décision des

<sup>(100&#</sup>x27; Cafar VI. 23. (101) Strabo IV. 197.

## 236 HISTOTRE

» différens que les Particuliers & Ies » Peuples ont les uns avec les autres. » Quelquefois les Druïdes des deux » partis, discutent entre eux ce qui » fait le sujet d'une guerre, & trou-» vent le moyen de pacifier des ar-» mées qui étoient sur le point de se n battre. Ils font chargés, principale-» ment, de juger les causes où il s'a-» git de meurtre & d'effusion de » fang. » Diodore de Sicile fait la même remarque; il dit (102) « que » les Druïdes & les Bardes vont se » jetter au milieu des bataillons, & » qu'ils appaisent le Soldat irrité, » comme on apprivoiseroit des bêtes » féraces. »

Tous les soins que le Clergé se donnoit pour prévenir les guerres & les procès, lui auroient fait, afsurément, beaucoup d'honneur, s'il n'eût cu pour but que de procurer le

<sup>(102)</sup> Diod. Sic. V. 213-

bien public, & d'empêcher l'effusion du fang. Mais il paroît affez que l'ambition & le desir de dominer avoient le plus de part à ces démarches. Ce fut, au moins, par ces différens degrés, que les Druïdes vinrent à bout d'établir, dans les Gaules, un Tribunal, qui anéantissoit, presqu'entiérement, l'autorité du Magistrat civil. On le voit dans un passage de Jules-Cèfar, qui mérite d'être rapporté (103): « Les Druïdes sont fort » confidérés parmi les Gaulois. Ils » décident presque de tous les diffé-» rens, tant publics que particuliers; » ils jugent des crimes, des meurtres, » aussi-bien que des procès, touw chant les fuccessions & les bornes » des terres ; ils déterminent les pei-» nes & les récompenses. Lorsqu'une » personne privée, ou même un Peu-» ple a refuié de se soumettre à leurs

<sup>(103)</sup> Cafar VI, 13.

» décisions, ils l'excluent des facris "fices, ce qui est, parmi les Gau-» lois, la plus griève de toutes les » peines. Ceux qui font ainsi excom-» muniés, font regardés comme des » impies & des scélérats. Tout le » monde se sépare d'eux, on évite »leur rencontre & leur entretien; » comme si on craignoit d'en être » infecté. On ne leur rend point jus-» tice, lorsqu'ils le demandent, & » on ne les éleve à aucune dignité... » Ces Druïdes s'assemblent dans une » certaine saison de l'année dans le » Pays des Carnutes (le Pays de » Chartres ), que l'on tient pour le mi-» lieu des Gaules; ils s'asseyent-là » dans un lieu confacré; tous ceux » qui ont des différens y accourent » de toutes parts, & obéissent à leurs » décisions. »

Les autres Peuples Celtes ne différoient des Gaulois, sur cet article, que du plus au moins. Tantôt on

DES CELTES, Livre IV. 239 confultoit les Ecclésiastiques comme des experts, qui connoissoient parfaitement les Loix, & qui en étoient, en quelque manière, les dépositaires, parce qu'ils favoient par cœur les cantiques où elles étoient contenues. Tantôt ils étoient des Médiateurs, qui s'employoient, de leur propre mouvement, à procurer un accommodement entre les parties. Tantôt les Particuliers convenoient de remettre leurs différens à l'arbitrage du Clergé. Tantôt les Eccléfiastiques s'établissoient, eux-mêmes, pour Juges de certaines causes qu'ils prétendoient être de leur reffort. Par exemple, nous lifons dans Jornandès (104) que Comoficus, qui fuccéda à Dicéneus dans la charge de Souverain Pontife des Goths s'acquit une si grande réputation par fon habileté, qu'on lui obéit, non-

<sup>(104)</sup> Joinandes cap. 11,

feulement comme à un Sacrificateur; mais éncore, comme à un Roi, enfonte qu'il jugea le Peuple felon la justice.

Parmi les Ibères, qui étoient un Peuple Scythe de l'Afie (105), c'étoient les Sacrificateurs qui conduifoient les négociations, & qui vuidoient les différens que la Nation avoit avec fes voisins. En Perse aussi, les Mages (106) avoient féance dans le Conseil du Roi, toutes les fois qu'il administroit la justice. Ce fut, peutêtre, pour conserver les choses sur l'ancien pied, que Charles-magne fit renouveller, dans toute l'étendue de son Empire, la Loi de Constantin le Grand, ou de Théodose I. qui défendoit aux Juges civils de prendre connoissance (107) des

<sup>(105)</sup> Stribo XI. 501.

<sup>(106)</sup> Ci-deffous, S. 12. not 132. 133.

<sup>(107)</sup> Capit. Kar. Mag. lib. VI, Leg. 281. pag. 1023.

causes, qui auroient été portées devant le Tribunal des Evêques. Comme les Evêques avoient succédé aux biens & aux droits des Sacrificateurs Payens, ils demanderent, sans doute, d'être maintenus dans le droit qu'avoit le Clergé, de connoître de certains crimes, & de juger même toutes les causes que l'on portoit devant fon Tribunal.

Ce que l'on vient de dire, de la part que Clergé prenoit à l'adminiftration de la Justice, conduit naturellement à expliquer un passage de Jules-César, & un autre de Tacite, qui regardent, tous deux, le sujet qu'on examine.

Le premier porte (108) « que Ju-» les-César, ayant pris connoissance » des troubles qui s'étoient élevés » dans la République des Eduens, » contraignit Cotus à résigner la Ma-

<sup>(108)</sup> Cæfar VII. 33.

#### 142 HISTOTRE

» gistrature ( c'est-à-dire , la dignité » de Vergobret ), dont il s'étoit em-» paré contre les Loix, & qu'il con-» firma dans cette Charge convicto-» litanes qui , selon la coutume des » Edüens, avoit été créé par les Sa-» crificateurs, dans un tems où il n'y » avoit pas de Magistrat. » Pour entendre ce passage, il faut remarquer que les Ediiens, comme les autres Peuples Celtes, nommoient tous les ans leurs Magistrats, dans l'Assemblée générale, qui se tehoit, au commencement de chaque Printems, dans le Sanchiaire où réfidoit le Souverain Pontife de la Nation. Les anciens Magistrats y abdiquoient leur Charge, & il falloit que les nouveaux fuffent élus, avant que l'Affemblée, qui ne pouvoit durer qu'un certain nombre de jours, se séparât. Quand les Députés des Cantons, auxquels appartenoit le droit d'élire le Magistrat commun de la Nation, ne

pouvoient s'accorder fur le choix du Vergobret & des autres Sénateurs, & qu'ils fe féparoient fans avoir rempli les places vacantes , les Sacrificateurs du Sanctuaire étoient chargés de nommer d'office un Vergobret, qui demeuroit revêtu de cette dignité, jusqu'à ce qu'on en nommât un autre dans une Assemblée générale. On avoit pris cette précaution pour empêcher que l'Etat ne tombât dans l'Anarchie. En conféquence de ces Loix, Cotus étoit un usurpateur, qui s'étoit fait déclarer Vergobret (109) par un petit nombre de Députés, convoqués seulement hors dustems & du lieu de l'Affemblée générale, où ce Magistrat devoit être nommé. Cotus étoit, d'ailleurs, exclus de cette dignité, & même du Sénat, par une Loi qui défendoit d'y recevoir deux freres. Védélia-

<sup>(109.)</sup> Cæfat VII. 33.

cus (110), frere de Cotus, étoit dans le Sénat, & avoit été nommé Vergobret l'année précédente. Convietolitanes, au contraire, remplissoit légitimément cette Charge, comme ayant été nommé par les Sacrificateurs pendant l'interrégne, intermissis Magistratibus. Jules-César prononça donc selon les Loix, & sit un acte de justice, en déposant Cotus, pour confirmer Convictolitanes.

Le passage de Tacite ne doit arrêter qu'un moment, parce qu'il s'applique de lui-même au sujet que l'on vient de traiter. « Parmi les Germains, dit l'Historien (111), les » Prêtres ont droit de mettre aux » fers, d'infliger des peines, d'exé-» cuter les criminels (112); & ce

<sup>(110)</sup> Ibid. cap. 32.

<sup>(111</sup> Tacit. Germ. 7.

\_(x12) Quelqu'un pourroit conjecturer que, si la fonction d'exécuter les criminels n'est pas seusi odieuse & austi infâme parmi les Allegnands qu'elle l'est parmi aous, on doit en cela

» n'est point la justice des hommes » qu'ils prétendoient exercer, ni »l'ordre du Général qu'ils préten-» doient accomplir, mais l'arrêt mê-» me du Dieu tutélaire de leurs ar-» mées, auquel ils obéifsoient (113).» On voit dans ces paroles, ce qu'on vient de remarquer (114), que la punition du Soldat étoit une partie de la discipline que les Sacrificateurs exerçoient, non pas en qualité de Magistrats civils, mais comme Ministres du Dieu qui présidoit aux combats, & qui avoit fait de la bravoure l'un des devoirs les plus importans de la Religion. Ils étendoient

reconnoître une impression de l'ancienne Coutume nationale, dont l'effet subsiste en partie, quoique la cause ne subsiste plus.

<sup>(113)</sup> Les Germains croyoient apparemment que la vie de l'homme étoit fi précieuse, que celle du plus coupable, ne devoit être facrifiée qu'à la Divinité. D'autres Nations étoient dans le même fentinent, fans en outrer les conséquences comme faisoient les Germaine.

<sup>(114)</sup> Ci-d. §, 11. not. 95. Liv. III. ch. 17.

cette discipline sur les mutins, sur les déferteurs & les lâches, en un mot, fur tous ceux qui péchoient contre les Loix de la guerre, prétendant encore qu'elle leur donnoit le droit, non-feulement d'excommunier les coupables (115), mais aussi de les condamner, felon la nature du crime, au fouet, à la prison, & même à la mort. Au reste, ce n'étoit pas une chofe particulière aux Sacrificateurs des Germains, d'exécuter eux-mêmes, toutes les sentences qu'ils avoient prononcées. Nous verrons, en fon lieu, que la chose se pratiquoit ainfi dans toute la Celtique. Celui qui rendoit un jugement (116) en étoit aussi l'exécuteur.

Autorité du Clergé parmi les l'euples Celtes.

S. XII. Il est facile, présentement, de se faire une idée de la grande autorité dont le Clergé jouissoit parmi

<sup>(115)</sup> Ci-d. not. 96.

<sup>.(116)</sup> Voyez en attendant Keysler, p. 165, 166. Hagenb. p. 7.

tous les Peuples Celtes. Ils regardoient leurs Sacrificateurs comme les Ministres de la Divinité. Ils étoient persuadés que le ministère du Clergé, destiné à rendre l'homme dévot, juste & brave, se rapportoit uniquement à leur propre utilité. Il ne faut pas être furpris (117) qu'ils eussent pour les Druides un respect proportionné à la fainteté du caractère dont ils étoient revêtus, & à l'excellence du minissère qu'ils exercoient. Mais le Peuple avoit, d'ailleurs, une déférence si parfaite, & une foumission si aveugle pour les Ecclésiastiques, qu'il n'entreprenoit tien fans leur avis. Un homme vouloit-il se marier, entreprendre un voyage, établir ses enfans, il commençoit par consulter le Devin, qui étoit ce que nous appellerions aujourd'hui le Curé de la Paroisse, ou

<sup>(117)</sup> Cafar VI. 13. Diod. Sicul. V. p. 213.

l'Evêque du Diocèfe. Il suffisoit que le Devin désapprouvât un projet, pour le faire rejetter sans autre examen. On étoit persuadé que le Clergé, rempli de l'esprit de Dieu, ne prononçoit que des oracles, & que l'impiété d'un homme qui méprisoit les avis de la Divinité & de ses Ministres, ne pouvoit que le précipiter dans un abîme de malheurs.

A cet égard, les Druïdes exerçoient un empire d'autant plus sûr & d'autant plus glorieux, qu'il étoit volontaire de la part du Peuple. Mais ils avoient d'ailleurs, des moyens pour se rendre redoutables à ceux-là mêmes qui auroient resus de reconnoitre leur autorité, & de se soumettre à leurs jugemens. La discipline qu'ils exerçoient au nom de la Divinité, les rendoient maîtres souverains & absolus (118) de la fortune des Par-

<sup>(118)</sup> Voyez ci-d. \$. 11. & ch. II. \$. 31,

ticuliers, parce que l'excommunication excluoit ceux qui en étoient
frappés, du commerce des hommes
& de tous les bénéfices de la Société. Par conséquent, il ne pouvoit
être qu'extrémement dangereux de
fe brouiller avec les Driviles. C'étoit courir à sa propre ruines, & se
perdre sans ressource, que d'arriter
un Clergé qui savoit soutenir sa propre domination, sous le beau prétexte d'assermir l'empire de la Divinité.

L'autorité des Druïdes s'étendoit, non-seulement sur les Particuliers de quelque rang qu'ils pussent être, mais encore sur les Assemblées générales, qui étoient le Conseil souverain des Nations Cestiques. On n'en doutera pas, si l'on veut faire ici deux réslexions. La premiere, qu'il étoit au pouvoir du Clergé de faire renvoyer à un autre tems, toutes les propositions qui ne lui étoient

## 250 HISTOTRE

point agréables. Avant que de délibérer sur les affaires qui avoient sait convoquer l'Assemblée, le Sacrificateur (119) commençoit par consulter le sort (120) & les auspices, il dèclaroit si la Divinité avoit pour agréale qu'ontraitât de telle affaire. Quand la réposite n'étoit point savorable, de tout le jour on n'interrogeoit plus le sort, ni les augures, touchant la même affaire. Il est facile de comprendre que le Clergé, sous ombre d'interroger la Divinité, trouvoit moyen de saire surfeoir, autant qu'il le vou-

<sup>(119</sup> Tacit. Germ. 10.

<sup>(110)</sup> Pour confulter le fort, on se servoit d'une bagnette d'arbre fruitier. Tacie. Germ. 10. La Loi des Frisons nous apprend que ce Feuple, quoique converti, n'avoit pas renoncé à la divination, dont parle Tacite. Seulement ils avoient prétendu la santisser par des formules Chrétiennes & par la croix dont ils marquoient les baguertes dommér Trin. C'est là, sans doute, d'origine de la Baguett divinatire, ou baguette de coudrier fourchue, par le moyen de la quelle on prétend découvri; les mines, les trésors cachés & les sources d'eaux qui sont placées dons la superficie de la terre. Nyte d'Fassion.

loit, toutes les délibérations qui n'étoient point de fon goût. Comment 1es Romains eux-mêmes, qui vantoient tant la sagesse de leur Gouvernement, ne se sont-ils jamais apperçus que la nécessité de consulter les Auspices, toutes les sois qu'on assembloit le Peuple pour quelque affaire importante, mettoit toute la République dans la dépendance d'un Augure, ou d'un Sacrificateur ? L'esprit de superstition & de fanatisme avenglent tous les hommes, qui croyent être éclairés, lors même qu'ils ignorent les choses les plus importantes & les plus essentielles, celles mêmes fur lesquelles l'intérêt personnel devroit les rendre attentifs.

L'autre réflexion, c'est qu'après même que l'Assemblée avoit pris quelque résolution, il demeuroit toujours au pouvoir des Prêtres d'en suspendre l'exécution, autant qu'ils le jugeoient à propos. Par exemple,

il ne falloit pas (121) qu'une Armée entrât en campagne, qu'elle changeât de camp, ou qu'elle attaquât l'ennemi, que les Devins n'eussent examiné si le tems étoit propre pour décamper, ou pour livrer bataille; il n'étoit guères à craindre qu'un Général hasardat de prendre un parti contre l'avis des Devins. D'un côté, il auroit été mal obéi par le Soldat, qui croyoit devoir deférer beaucoup plus à la volonté des Dieux qu'aux ordres de ses Chefs, & qui auroit cru s'attirer l'indignation de la Divinité, s'il n'avoit point obéi à la voix de ses Ministres; de l'atitre, le Général se seroit rendu seul responfable du mauvais succès de la bataille, & les Prêtres ne l'auroient point épargné.

Cette grande autorité d'un Clergé, qui exerçoit un empire presqu'abso-

<sup>(121)</sup> Voyez en des exemples ci-dessus, §. \$. not. 71. & ch. III. §. 3. not. 24.

lu sur l'esprit des Peuples, obligeoit les grands Seigneurs, & même les Rois, à le ménager extrêmement. On a remarqué ailleurs (122) que les Celtes choisissoient eux-mêmes leurs Juges & leurs Princes; ceuxci, loin de jouir d'un pouvoir illimité, étoient responsables de leur administration au Peuple, qui se réfervoit toujours le droit de les destituer, lorsqu'ils abusoient de leur autorité. Il arrivoit de-là que la Noblesse étoit obligée de caresser le Peuple, pour parvenir aux dignités, & pour s'y maintenir. Or le véritable moyen de gagner l'affection du Peuple, c'étoit de s'affurer de celle des Druïdes, Jamais un Prince n'étoit mieux obéi, que lorsqu'il avoit pour règle, de ne rien entreprendre, fans avoir confulté la Divinité, par l'entremise de ses Ministres. Toutes les

<sup>(122)</sup> Ci-d. Liv. II. ch. 15.

fois, au contraire, qu'un Prince se brouilloit avec le Clergé, il s'expofoit au danger presqu'inévitable d'être abandonné, & même dépofé par le Peuple. Par ces raifons, on admettoit les Druïdes dans le Confeil des Rois, C'étoit la meilleure précaution qu'on pût prendre pour retenir les Peuples dans le devoir. Le Souverain Sacrificateur d'une Nation, étoit la première personne de l'Etat après. le Roi. Il avoit une autorité égale. & quelquefois supérieure à celle du Souverain, parce qu'on déféroit beaucoup plus à ses avis qu'aux ordres du Maître. Pour faire voir qu'on ne l'avance pas sans preuve, il n'est pas inutile de rapporter quelques passages, qui montreront que le Clergé étoit revêtu de la même autorité dans toute l'étendue de la Celtique.

Jules-César nous apprend (123.)

<sup>(123)</sup> Ci-d. §. 11. not. 103.

que les Druïdes avoient une Jurifdiction fort étendue dans les Gaules. Ils jugeoient de la plûpart des crimes, prenoient connoissance des dissers qui s'élevoient non-seulement entre les Particuliers, mais aussi entre les Peuples, établissoient des peines & des récompenses. L'Assemblée générale des Druïdes, qui se tenoit tous les ans dans le Pays de Chartres, étoit une espèce de Cour Souveraine, où ceux qui avoient des procès accouroient de toutes. parts, & recevoient des Sentences

Dion Chryfostôme dit quelque chose de plus. Il assure que le Gouvernement même de l'Etat étoit entre les mains des Druïdes (124). «On donne, parmi les Celtes, le » nom de Druïdes à ceux qui s'ap-» pliquent aux divinations & aux

définitives.

<sup>(124)</sup> Dio Chryfoft, Serm. XLIX. p. 538.

" autres fciences. Il n'est pas permis
" aux Rois de mettre une chose en
" délibération, encore moins de rien
" exécuter sans l'aveu de ces Prêtres.
" Ce sont proprement eux qui gou" vernent. Assis sur des trônes d'or,
" & logés dans des Palais magnis" ques, où ils ont des tables somp" tueuses, où ils ont des tables somp" tueuses, les Rois ne sont que les
" exécuteurs de la volonté des Mi" nistres de la Religion. " Ce passage
exprime en deux mots, tout ce que
l'on a dit de l'autorité du Clergé parmi les Gaulois.

Il ne faut pas douter que les chofes ne fussent établies sur le même pied parmi les Germains. Leurs Sacrificateurs étoient chargés de consulter la Divinité toutes les fois qu'il s'agissoit de prendre quelque délibération importante, ou de l'exécuter (125). Pour peu qu'ils eussent d'am-

<sup>(125)</sup> Ci-d. not. 119. 121.

DES CELTES, Livre IV. 257 bition & d'habileté, il n'en falloit pas davantage pour les rendre maîtres de toutes les affaires. Le Souvevain Pontife d'un Peuple Germain avoit une grande prérogative audessus du Roi. Le Prince pouvoit être déposé, & cela arrivoit souvent : le Souverain Prêtre ne courroit pas le même danger. L'esprit de -Dieu, dont on le croyoit rempli, le faisoit regarder non-seulement comme infaillible dans la Doctrine, mais encore le faisoit passer pour impeccable dans la conduite : c'est pourquoi il ne perdoit sa dignité qu'avec la vie. Ammien-Marcellin le dit bien formellement (125): « Tous les Rois »des Bourguignons portent le nom » de Hendinos. C'est une ancienne » coutume parmi ces Peuples de dé-»poser leur Roi, toutes les fois " qu'ils font malheureux à la guerre,

<sup>(126)</sup> Amm. Marcell. XXVIII, cap. 5. p. 539e
Tome VII. Y

"ou que la terre leur refuse des "moissons abondantes. A l'exemple des Egyptiens, ils imputent tous "ces malheurs aux Princes qui les "gouvernent. Il n'en est pas de me, me de leur Sacrificateur, qu'ils appellent Sinissus; il est le premier "homme de l'Etat, omnium maximus, & demeure revêtu de son emploi pendant toute sa vie."

Ajoutons ce que les Anciens rapportent du Souverain Sacrificateur
des Gétes. Voici ce qu'en dit Strabon (127): « On publie qu'un certain Géte, nommé Zamolxis, ayant
"été esclave de Pythagore, reçut
"de ce Philosophe quelques leçons
d'Astrologie. Les courses de ce va"gabon l'ayant conduit en Egypte,
"il s'y perfectionna dans cette scien"ce. De retour dans sa Patrie, il se
"rendit agréable aux Princes & au

<sup>(127)</sup> Strabo VII. 297.

DES CELTES, Livre IV. 250 « Peuple, en interprêtant les présa-» ges, & il persuada enfin au Roi » de l'affocier au Gouvernement. » comme un fidéle interprête de la » volonté des Dieux. En confé-» quence Zamolxis fut d'abord dé-» claré Sacrificateur du Dieu que les »Gétes fervoient préférablement » aux autres. Enfuite il recut aussi le »le nom de Dieu, & alla se cacher » dans un lieu plein de cavernes, » dont l'accès étoit défendu au Peu-» ple. Il passa là sa vie, se faisant voir » rarement à des étrangers, à l'ex-» ception du Roi & de ses Ministres. » Le Roi, de son côté, affermissoit » les Gétes dans l'idée qu'ils avoient » de Zamolxis, parce qu'il voyoit » que le Peuple lui étoit beaucoup » plus foumis qu'auparavant, & le » respectoit comme un Prince qui an'ordonnoit rien que de la part des »Dieux, Aussi cette coutume a-t-elle " subsisté jusqu'à notre siècle, s'étant

» toujours trouvé quelqu'homme » du carastère de Zamolxis, qui étoit » le conseil du Roi, & auquel les » Gétes donnoient le nom de Dieu. » Un peu plus bas, Strabon ajoute (128): 6 Boerebitas, Roi des Gétes, » se servit fort utilement du minis-» tère d'un Magicien nommé Dice-» néus, qui ayant parcouru l'E-» gypte, y avoit appris certaines » manières de deviner, dont il se pré-» valut pour persuader au Peuple » que les Dieux rendoient des ora-» cles par sa bouche. Peu s'en fallut » qu'on ne le regardât comme un » Dieu, de la même manière que » Zamolxis dont, je viens de faire mention. Une preuve de l'ascen-» dant que Dicenéus avoit sur l'esprit » des Gétes, c'est que leur ayant » conseillé d'arracher leurs vignes, » & de se passer de vin, ils lui obéierent.

<sup>(128)</sup> Strabo VII. 304.

Ce que Strabon dit du Souverain Pontife des Gétes, est confirmé par Jornandès (129): "Dicenéus vint » en Gothie, pendant que Sitalcus » Boroista régnoit dans ce Pays, & » Sylla exerçoit la Dictature à Rome. » Boroista le reçut, & lui donna un » pouvoir qui approchoit de l'auto-» rité Royale. Ce fut par son conseil. » que les Goths ravagerent les terres » des Germains, qui sont occupées. y aujourd'hui par les Thraces. Tout » ce qu'il conseilloit aux Goths étoit » 1 eçu & exécuté comme utile, agréa. » ble, falutaire, & digne de tous » leurs foins ... Toutes les différentes » instructions qu'il donna aux Goths. » lui acquirent une fi grande répu-» tation que les Petits & les Grands, » sans en excepter même les Rois, » respectoient également ses com-» mandemens. Après la mort de Di-

<sup>(129)</sup> Jornand, cap. 11.

" cenéus, ils eurent presque la même
" vénération pour Comosicus, qui
" n'avoit effectivement pas moins
" d'adresse que son Prédécesseur. Son
" habileté le sit regarder, non-seule" ment comme un Sacrisicateur,
" mais encore comme un Roi, en" forte qu'il jugea les Peuples selon
" sa justice."

On ne peut s'empêcher d'ajouter encore une particularité, rapportée par Polyanus, parce qu'elle montre jusqu'à quel point l'ignorance & la crèdulité du Peuple favorisoit l'ambition du Clergé parmi les Thrace, les Cerréniens & les Scaboes, cet Auteur dit (130): « C'est une » coutume établie parmi eux, que » celui qui est Sacrificateur de Junon » les commande aussi toutes les sois » qu'ils vont à la guerre. Un jout

<sup>1130)</sup> Polycenus lib. VII. cap. 22.

DES CELTES, Livre IV. 268 » qu'ils refusoient d'obéir à Cosin-» gas, qui étoit, en même tems, leur » Général & leur Pontife, il fit dref-» fer plusieurs grandes échelles, & » les fit attacher l'une au-dessus de » l'autre. On publia qu'il vouloit » monter au Ciel, & se plaindre à » Junon de la défobéiffance des Thra-» ces. Ceux-ci furent affez fimples & » affez stupides, pour ajouter foi au » bruit; dans l'appréhension où ils » étoient, que leur Général ne mon-» tât au Ciel, ils vinrent se proster-» ner à ses pieds, lui demanderent » pardon, & lui promirent, avec » ferment, d'exécuter, fans aucun » délai, tout ce qu'il commandewroit.

Si l'on ne craignoit de s'étendre trop, il feroit facile de montrer que les Mages étoient revêtus en Perse de la même autorité que les Druïdes exerçoient dans les Gaules. « Ils di-» rigeoient les affaires d'Etat, ils éta» blissoient des peines & des récom-» penses (131). La connoissance » qu'ils avoient, tant de la Physio-» logie, que de la manière dont il fal-» loit fervir les Dieux, leur donnoit » entrée dans le conseil du Roi, dont » ils étoient les Affesseurs, quand il » administroit la justice (132). La » Divination & la Magie affujettif-» foient à leur pouvoir les Rois mê-» mes (133); » ils ne pouvoient rien entreprendre sans leur avis. C'en est affez pour montrer que le Clergé étoit revêtu de la même autorité dans toute l'étendue de la Celtique. · S. XIII. Il faut parler, présente-

Constitution du Clergé des Celtes.

ment, de la conflitution même du Clergé. Ceux qui ont dit (134) que les Druïdes étoient une Nation Gauloife, fe font exprimés d'une ma-

<sup>(131)</sup> Agathias II. 65,

<sup>(132)</sup> Dio Chryfoft. or. XLIX. p. 538.

<sup>(133</sup> Plin XXX. 1.

<sup>(134)</sup> Steph. de Urb. p. 311;

DES CELTES, Livre IV. 165 nière qui n'est pas tout-à-fait juste. Les Druides ne formoient pas un Peuple féparé des autres Peuples des Gaules. On voit bien, cependant, ce qui a donné lieu à cette façon de parler. Les Sacrificateurs des Peuples Scythes & Celtes fe tiroient ordinairement de certaines familles qui étoient chargées du ministère sacré, de la même manière que les Lévites & la famille d'Aaron l'étoient parmi les Juifs. C'étoit une coutume établie au milieu de ces Peuples, que les enfans suivissent tous la profession de leurs Peres.

On aura occasion de le prouver au long dans l'un des Livres suivans, & l'on examinera, en même-tems, ce qui pouvoit avoir contribué à introduire une coutume qui s'étendoit, selon Strabon, jusqu'aux Scythes établis en Asie. Ce Géographe dit (135) que « l'on trouve dans l'I-

<sup>(135)</sup> Straho XI. p. 501.

» bérie Asiatique quatre différens » ordres de perfonnes. Première-» ment, la famille dans laquelle on » choisit les Rois. Ce choix tombe » toujours fur le plus âgé des parens » du Roi défunt, Celui qui le suit » immédiatement, par rapport à l'â-» ge, administre la justice, & com-» mande les armées. La feconde claffe » est celle des Sacrificateurs, du mi-» nistère desquels on se sert aussi pour » traiter avec les Peuples voisins, A » la troisième, appartiennent les gens » de guerre & les Laboureurs. La » quatriéme, enfin, contient la po-» pulace. Ceux-ci font les esclaves » du Roi, & on les charge de tout » le travail qui regarde l'entretien de » la vie. Les Ibères partagent leurs v terres par familles, & chaque fa-» mille possède en commun celles » qui lui appartiennent. Le plus âgé » d'une famille la commande, & en administre les revenus. » En con-

féquence de cet usage, tous les fans d'un Sacrificateur étoient membres du Clergé, demeuroient dans les lieux consacrés, & y étoient entretenus des revenus fixes ou casuels de l'Eglise; de forte que les Druïdes étoient effectivement une espèce de Peuple séparé, qui avoit sa demeure & ses revenus particuliers, & qui s'allioit rarement avec les autres familles de l'Etat.

On a prouvé ailleurs, que les Druïdes demeuroient avec leurs femmes & leurs enfans dans les Sanctuaires : ainfi il ne fera pas néceffaire d'y revenir ici. Il faut avertir feulement que les maisons des Celtes étoient dans les forêts, & dans les terres dépendantes du lieu consacré, & non dans les Sanctuaires mêmes où il n'étoit pas permis de bâtir. S'il demeuroit quelques Druïdes dans l'intérieur des Sanctuaires, il falloit qu'ils se logeassent dans les cavernes

Quoi qu'il en foit, il résulte de ce qui vient d'être remarqué que l'on devoit distinguer les Druïdes par la famille dont ils étoient issus, & par le Sanctuaire où ils avoient pris naissance. Ainsi Ausone dit à Attius Patera (136), qu'il est de la race des Druïdes qui demeurent dans le Pays des Bajocasses, & qu'il tire son origine du Temple que le Dieu Belevus avoit dans ce Pays. Le même Poëte, parlant de Phabicius (137), dit qu'il avoit été Sacristain ou Marguiller du Dieu Belevus, & qu'il

Le Clergé des Gaules étoit partagé en stois parties.

§. XIV. Strabon femble infinuer que le Clergé des Gaules étoit partagé en trois classes différentes, les Bardes, les Devins & les Druïdes.

étoit de la famille des Druïdes qui demeuroient dans l'Armorique.

<sup>(136</sup> Auf in. Prof. IV. p. 50.

<sup>(137)</sup> Aufon. Prof. X. p. 54. 550

\* Tous les Gaulois, dit ce Géogra-» phe (138), ont une vénération » particulière pour trois Ordres de » personnes, les Bardes, les Devins » & les Druides. Les Bardes com-» posent des hymnes & des poëmes. » Les Devins offrent des sacrifices, » & s'appliquent à la Physiologie " (139). Les Druides, outre la Phyn fiologie, cultivent la Philofophie » Morale. Ils passent pour être d'une » intégrité à toute épreuve. De-là » vient qu'on leur remet la décision » des différens que les Particuliers, » & même les Peuples entiers ont les "uns avec les autres. Quelquefois » les Druïdes des deux partis discuv tent entr'eux ce qui fait le sujet » d'une guerre, & trouvent le mo-» yen de pacifier des armées qui » étoient sur le point de se battre. Ils

<sup>(138)</sup> Strabo IV. 197.

<sup>(139</sup> Sur le sens de ce mot , voyez ci-d. §. 8. not, 58. 62.

270

» font chargés principalement de ju-» ger les causes où il s'agit de meur-» tre & d'effusion de sang. »

Ammien-Marcellin a fuivi Strabon (140): «Les esprits s'étant in-» fenfiblement cultivés dans les Gau-» les, les Sciences commencerent à y s fleurir. Ceux qui les enseignerent s les premiers furent les Bardes, les "Devins & les Druïdes, Les Bardes » chantoient dans des vers héroi-» ques, & au doux accord de leur » lyre, les exploits des grands hommes. Les Devins étudioient l'en-» chaînement & les fecrets de la Nasture, & s'appliquoient à les dé-» voiler. Les Druïdes qui avoient un » esprit plus élevé que les autres, » vivoient ensemble en communauté » à la manière des Pythagoriciens, » s'appliquant à des questions occul-» tes & fublimes, & s'élevant au-

<sup>(140)</sup> Amm. Marcell. lib. XV. cap. 1. p. 99.

DES CELTES, Livre IV. 171

n deffus de la condition humaine, ils

prononçoient que les ames font

immortelles.

On entrevoit encore les trois Ordres d'Eccléfiastiques dans un passage de Diodore de Sicile (141): « Les » Gaulois ont un grand resped pour o les Druides, qui font les Philosoo phes & les Théologiens de la Nao tion. Ils ont aussi leurs Devins aux-» quels ils ajoutent beaucoup de foi. » Les Devins prédifent l'avenir. » tant par le vol des oiseaux, que » par l'inspection des victimes, & le » Peuple leur est entiérement soumis. mils pratiquent, fur-tout, quelque " chose d'extraordinaire & d'incro-» yable, quand il s'agit de délibérer » fur des affaires extrêmement im-» portantes. On immole alors un » homme que le Devin frappe d'une » épée au-dessus du diaphragme,

<sup>(141)</sup>Diodor, Sic. lib. V. p. 213.

» pour juger de l'avenir, tant par la » manière dont la victime tombe par » terre, que par la palpitation de ses membres. Il observe encore de » quelle manière le fang coule. Les » Gaulois ajoutent beaucoup de foi » à cette sorte de divination, qui est refort ancienne parmi eux. C'est une » coutume reçue au milieu de ce » Peuple, de n'offrir aucun facri-» fice sans le ministère d'un Philo-» fophe Ils donnent pour raison de » cet usage, que, quand on veut ofrir des présens aux Dieux, il est à » propos de recourir à la médiation » des personnes qui connoissent la » Divinité, & qui font ses confi-» dens. On obéit aux Druïdes & aux » Poëtes qui compofent des hymnes. » non-feulement dans les chofes qui » concernent la paix, mais encore » dans celles qui regardent la guerre. » Les amis & les ennemis ont la mê-» me foumission pour eux. On a yu

# DES CELTES, Livre IV. 273: notate que, lorsque les Armées se étoient déja en présence, & que le soldat, après avoir jetté sa lance contre l'ennemi, étoit sur le point de forcer les rangs l'épée à la main, les Druïdes se présentoient entre les deux Armées, & appaisoient le soldat irrité, comme on apprivois seroit des bêtes sauvages, tant il sest vrai que jusques parmi les Nations les plus barbares & les plus seroces, la sureur cède à la sagesse, & qu'il n'y en a aucune où Mars

» n'ait de la confidération pour les

Muses, ...

S. XV. En comparant exactement
ces trois passages, on reconnoîtra
que les Devins étoient proprement
les Ministres de la Religion parmi
les Gaulois. Ils offroient les facriges, interprêtoient les présages,
prédisoient l'avenir, tant par les aufpices, que par les entrailles des victimes; en un mot, ils répondoient

de la part de la Divinité à tous ceux qui venoient la consulter. C'est ce que Strabon exprime, en difant qu'ils étoient Sacrificateurs & Physiologues. La Physiologie consistoit, comme on l'a déja dit (142), à étudier la nature & l'enchaînement de fes parties, dans la vue d'en tirer des conjectures fur l'avenir. Il y avoit dans chaque Sanctuaire un de ces Devins (143), qui étoit, comme nous le dirions aujourd'hui, le Curé de la Paroisse ou l'Evêque du Diocèse, c'est celui que Tacite, parlant des Germains, appelle (144) le Prêtre de la Cité , Sacerdos Civitatis : il étoit le Sacrificateur d'un Peuple ou d'un Canton. Chargé de toutes les fonctions Sacerdotales, il étoit encore le Chef des Eccléfiastiques

<sup>(142)</sup> Ci-d. S. 2. not. 58. 62.

<sup>(143)</sup> Voyez en des exemples ci dessus, ch. II,

<sup>(144)</sup> Tacit. Germ. 10.

qui demeuroient dans un lieu confacré, il administroit les biens de l'Eglise, & pourvoyoit à l'entretien du Clergé qui lui étoit soumis.

Les Druïdes étoient tous les au- Les Druïde tres membres du Clergé. Ils vivoient cléfiastiques en communauté dans les Sanctuai- des Celtes, res, fous la direction du Sacrificateur qui les employoit au ministère pour lequel ils étoient propres. Ce Sacrificateur se tiroit ordinairement de leur Corps, dans lequel il étoit choisi à la pluralité des voix (145). Comme les Gaulois étoient dans l'idée qu'une victime n'étoit agréable aux Dieux que lorsqu'elle étoit immolée par un des Ministres de la Religion, il ne faut pas douter que le Sacrificateur n'envoyât ses Druïdes dans les maitons particulières, pour y offrir les sacrifices domestiques auxquels il ne pouvoit affister luimême.

<sup>(145)</sup> Ci-delious 6. 16. not. 158,

Au reste, ces Druides étant en grand nombre, & par conféquent peu occupés, regardant d'ailleurs tout travail manuel comme une chofe indigne de leur caractère, employoient leur loifir, foit à entendre les causes que l'on soumettoit à l'arbitrage du Clergé, soit à étudier ou à enteigner la Philosophie, la Théologie & les autres sciences, dont on a fait mention. Outre les études que chacun faisoit en son particulier, ils avoient encore à la façon des Pythagoriciens, des conférences, où ils se communiquoient réciproquement leurs doutes & leurs découvertes fur les matières qui faisoient l'objet de leurs recherches.

A l'égard des Bardes, qui étoient les Les Bardes, Sans participer au mi.if. Poëtes des Gaulois, il est certain, comtère Sacré, me on l'a montré ailleurs (146), qu'ils appattenoi. ent au corps n'étoient chargés d'aucun ministère

des Druides .

<sup>(146)</sup> Ci d. Liv. II. ch. 10. p. 207. 208.

lacré, & qu'ils passoient ordinaire-parce qu'ils ment leur vie à la fuite des grands mille Sacet-Seigneurs, Aussi les Auteurs qu'on dotal. vient de citer, ne disent pas que les Bardes fussent membres du Clergé. Diodore de Sicile dit seulement qu'ils partageoient avec les Druïdes l'estime & la confiance du Peuple, Il faut avouer, cependant, qu'en comparant Jules-César avec Strabon, il femble qu'on peut en conclure que, fi les Bardes n'étoient pas proprement membres du Clergé, ils étoient au moins de famille Sacerdotale, Jules-César dit (147) « que, dans toutes les » Gaules, il n'y a que deux Ordres de » personnes qui soient considérées. » & qui fassent nombre : le Peuple » n'est compté pour rien, & sa con-» dition ne différe presque pas de » celle des Esclaves. Ces deux Ordres » font les Druïdes & les Cheva-

<sup>(147)</sup> Geiar VI. 13,

" liers. " Strabon entre dans un plus grand détail, & partage les Druïdes dont Jules-César fait mention, en trois classes différentes, les Devins, les Druïdes (proprement ainst nommés), & les Bardes. De-là, on peut inférer affez naturellement, que les Bardes appartenoient au Corps des Druïdes, qui choissifioient, parmi leurs ensans, ceux en qui ils trouvoient du talent pour la Poësie, pour en faire des Poëtes & des Musiciens, & les mettre en cette qualité à la suite des grands Seigneurs.

Si l'on veut, au reste, que les Bardes, les Druïdes & les Devins, ou les Sacrificateurs, quoique appartenant tous au corps du Clergé, sussent des familles différentes, de la même manière que les Sacrificateurs & les Lévites étoient distingués parmi les Juiss, rien n'empêche de l'accorder: Strabon, parlant de ces trois Ordres de personnes, se sert du mot

Grec Φυλα, qui peut également défigner des familles & des classes différentes.

On a eu occasion de remarquer que la Noblesse des Gaules confioit aux Druides l'instruction & l'éducation de ses enfans, qui étoient recus & entretenus dans les lieux confacrés en qualité de Pensionnaires. Jules-Céfar s'exprime d'une manière qui semble infinuer qu'entre ces disciples, il y en avoit qui embrassoient l'état Ecclésiastique, c'est-à-dire, qui entroient dans le corps des Prêtres (148): « Les Druïdes n'ont pas cou-»tume d'aller à la guerre, & ne » payent point les taxes auxquelles » les autres font imposés; avec l'e-» xemption de la milice, ils jouissent » d'une entière immunité. Ces prérogatives excitent un grand nom-» bre de Sujets à se mettre volontais

<sup>(148)</sup> C#fat VI. 14.

» ment sous la discipline de ces Prê-» tres; d'autres font envoyés dans les "Sanctuaires par leurs peres & me-» res, ou par leurs plus proches pa-» rens. Là, à ce que l'on rapporte. » on fait apprendre à la jeunesse un » grand nombre de vers : il y en a » même qui étudient sous les Druïdes » pendant vingt ans. » Mais il ne faut pas trop presser les paroles de Jules-Céfar. Cet Historien ne veut dire autre chose, si non que la grande réputation des Druïdes leur proçuroit beaucoup de Disciples, entre lesquels il y en avoit qui consentoient d'étudier pendant vingt ans dans leur école (149), & qui étoient

<sup>(149</sup> Mais, pourquoi certains sujets consentoient-ils à étudier sous les Druides, pendant vingt ans ? Ce n'es, ce me semble, que parce gu'ils se destinoient au Sacerdoce. Si les Celtes eussent été aussi jasoux que nous, de parostré dranns, si les Sciences eussent et éce nonpreur parmi eux, je concevrois qu'ils autoient pa passir leur jeunesse à s'instrujres mais des teugles qu'in e témoignoient que du mery: pour dispensés

dispensés pendant tout ces tems-là d'aller à la guerre.

Au reste, deux choses sont ici constantes. La premiere (150), que les Chevaliers Gaulois suivoient

les. Sciences, qui tenoient à déshonneur de sa. voir lire & écrire , parce que les armes étoienr. felon eux, la feule carrière où l'on plu acquérir de la gloire, où l'on pût mériter d'occuper un Jour les premières places dans le fejour des Bienheureux, des Peuples qui étoient dans ces idées, auroient-ils pu se résoudre à étudier pendant tout le tems le plus précieux de leur vie . fi les Sciences ne leur euffent éte d'aucune utilité : Les exemptions dont on jou fort pendant le rems des études , n'étoient point un morif fuffifant pour déterminer les Celtes à préférer l'ennui & le degoût qu'ils auroient trouvé dans la méditation fur des Sciences abstraites aux charmes que la guerre avoit pour eux. D'ailleurs, ceux qui auroient voulu prendre ce parti, ne se seroient-ils pas deshonores dans l'esprit de leurs Concitovens ? Voyez ci-d Liv. II. ch. 2. & 13. Il n'y avoit que le feul Sacerdoce qui exemptat honorablement de la Milice ceux qui avo ent atteint l'age où l'on portoit la robe virile. Tacit. Germ. 13. M. Pellout.er avoue 'lui meine, ci-d. f. s. que les Diurdes étoient décharg 's de la profession des armes. Neu de l'Ed-

(150 Ci-d S. 5 not. 42.

tous la profession des armes. La seconde, que les grands Seigneurs qui avoient étudié chez les Druïdes, se faisoient un honneur de porter euxmêmes le nom de Druïde (151), foit parce qu'ils avoient reçu ce que l'on appelleroit aujourd'hui les petits Ordres, foit parce qu'ils conservoient toujours le droit d'affister aux conférences des Druïdes, où l'on discutoit les matières qu'ils avoient étudiées. Par exemple, Divitiacus (152) étoit un grand Seigneur Eduen, & remplissoit dans sa Patrie la première dignité de l'Etat, qui étoit celle de Vergobret (153). Il ne laissoit pas de prendre aussi le titre de Druïde (154).

<sup>(1.51)</sup> C'est là l'origine des affiliations, par lesquelles des Laïques deviennent Membres d'un Ordre Religieux; moyen mis en pratique par des Moines ambitieux, pour se mêler de tout dans les Etats.

<sup>(152)</sup> Cafar I. 3. 16.

<sup>(153)</sup> Verg ou Vergen, chez les Allemands, fignific rendre la justice, & Obret ou Obrest, veut dite premier ou souverain. Le Vergobret étoit donc le suprême Magistrat des Eduens Note de l'Edit.

<sup>(154)</sup> Il me femble que Divitiacus étoit le

Au moins, Cicéron introduit son frere Quintus qui avoit été dans les Gaules, parlant de cette manière (155): " Les Barbares mêmes n'ont » pas négligé cette forte de divina-» tions, Elle fait dans les Gaules l'é-» tude des Druides, entre lesquels j'ai » connu Divitiacus, Eduen, votre » ami & votre admirateur, qui se » vantoit de connoître cet ordre de » la Nature, que les Grecs appellent » Physiologie , & qui prédisoit l'a-"venir, en partie par les auspices, » en partie par les conjectures.»

S. XVI. Le Sacrificateur du Sanc- 11 y avoit, au tuaire où se tenoit l'Assemblée géné- in lieu de chaque Perirale d'un Peuple, étoit le fouverain

Prêtre des Eduens. Ciceron lui fait exercer toutes les fonctions qui étoient téletvées exclusivement aux Devins. Les Pretres Gulois auroient-ils fouffert qu'un Laïque fe fur ainfi arrogé les fonctions du miniftère facré? J'al peine à le croire. Les Sacrificateurs l'ruides n'etoient pas moins jaloux de leuts fonctions que notre Clerge. Note de l'Editeur.

(155) Ci-d. S. 8. not. 58

Pontife du Pays, &, en cette quals té, il avoit inspection sur tout le Clergé des différens Cantons. On a vu que Zamolxis ( 156 ), Dicenéus & Comoficus remplirent, en divers tems, cette dignité parmi les Gétes. On a remarqué aussi que les Bourguignons avoient leur grand Sacrificateur, qu'ils appelloient Sinistus (157). Sans savoir quel nom lui donnoient les Gaulois, on peut assurer qu'ils en avoient un. Jules-Céfar le dit formellement (158): "Tous les Druïdes obéiffent à un » Chef qui a fur eux une autorité fu-» prême. Vient-il à mourir, & » parmi les Druïdes, fe trouve-t-il » quelqu'un d'un mérite supérieur. » il lui succéde : s'il s'en trouve plu-∞ fieurs d'un mérite égal, il est élu

<sup>(156)</sup> Ci-d. & 11. not. 104 5. 12, not, 1272

<sup>(157)</sup> Ci-d. S. 12. not, 126.

<sup>(158,</sup> Cafar VI. 13.

par le suffrage des Druïdes; quelpar le suffrage des Druïdes; quelpar quesois la place est disputée par les grames.

Selon les apparences, depuis que les divers Peuples des Gaules se furent réunis pour mieux résister à un ennemi commun, le souverain Pontife du Peuple, auquel ils avoient déséré le commandement & le droit d'assembler les autres, ou le Sacriscateur du Sanchuaire dans lequel se tenoit l'Assemblée générale, l'un out l'autre s'é o't érigé en Pape ou Primat des Gaules, & avoit été reconu pour tel par tout le Clergé de ce vaste Pays: Preast unus, qui summam inter ess habet autoritatem.

Ce Primat s'élisoit ordinairement par les suffrages des autres Druïdes, qui le choisissoient toujours dans leurs propres Corps: Suffragio Druïdûm ad legitur. Il étoit arrivé quelquesois qu'un Druïde, d'un mérite supérieur, avoit été élevé à la di-

gnité de souverain l'ontife, sans être assujetti à la formalité de l'élection : Si quis ex reliquis excellit dignitate, fuccedit. Mais, comme cette supériorité n'étoit pas toujours reconnue par les autres aspirans, il étoit inévitable qu'il en résultât un grand inconvenient : Quelquefais la place se dispute aussi par les armes. Des Druides ambitieux, entêtés de la supériorité de leurs talens, prenoient les armes, pour emporter par la force une charge qu'ils croyoient mériter préferablement à tous les autres concurrens. Mais cette guerre étoit bientôt terminée; elle se décidoit par le duel. C'est le sens na urel de ces paroles de Jules-César : De principatu armis contendunt. Le duel étoit, comme on l'a montré ailleurs (159), la manière de procéder des Celtes, qui croyoient que tout appartenoir au

<sup>(159)</sup> Ci-d. Liv. II. ch. 12. p. 323.

# DES CELTES, Livre IV. 287 plus fort, & que la décision qu'on obtenoit par le sort des armes, étoit l'ouvrage de la Providence, le jugement de Dieu même.

Cette manière de parvenir à la dignité de Souverain Pontife ne doit point nous surprendre; elle étoit fondée sur les principes d'une Nation guerriere, barbare & fuperstitieuse. Mais, quel ne doit pas être l'étonnement de ceux des Nations infidèles, qui lisent l'Histoire des Nations Européennes, de voir les Pontifes d'un Dieu de paix, les Ministres d'une Religion qui ne respire que fainteté & charité, armer toute la Chrétienté, & folliciter les Fidèles à s'égorger, les uns les autres, de les voir se mettre euxmêmes à la tête des armées ? Et fe trouveroit-il, de nos jours, même parmi les Catholiques - Romains, quelqu'ame assez féroce pour ne pas frémir en entendant raconter

tous les maux qu'occasionna le grand schisme d'Occident ? Jettons un voile fur les abominations qui furent commises par les contendans à la Papauté Romaine. Les Druïdes qui prétendoient au rang suprême, n'étoient ni aussi cruels, ni aussi impies que les Alexandre VI & les Urbains VI. Ils n'avoient recours ni au poison, ni à la trahison; ils ne détruisoient point les Sanctuaires de leurs Compétiteurs, ils ne vendoient point les choses sacrées & ne faisoient point de leurs querelles particulières des guerres civilés qui portoient le fer & le feu dans toutes les parties de la Nation. Leurs prétentions étoient bientôt décidées : un combat en champ clos faifoit connoître celui qui étoit le plus digne d'être revêtu du Souverain Pontificat: De Principatu armis contendunt.

Soumis à un feul Chef, le Cler-

DES CELTES, Livre IV. 289 gé des Gaules se réunissoit d'une manière encore plus étroite par des Assemblées générales, dont Jules-César fait mention (169): » Les » Druïdes s'affemblent dans une cer-» taine faifon de l'année, dans le » Pays des Carnutes, que l'on tient » pour le milieu des Gaules. Ils s'af-» seyent là dans un lieu consacré. »·Tous ceux qui ont des différens y » accourent de toutes parts, & obéif-» fent à leurs décitions «. Ces paroles semblent infinuer que l'on avoit choisi pour le lieu de l'Assemblée un Sanctuaire du Pays de Chartres, non parce qu'il étoit le fiége du Primat, mais à cause de sa commodité, puisqu'il étoit situé dans le milieu des Gaules. Quoique cette Assemblée fût proprement une Cour de Justice (161), il ne faut pas douter que les

<sup>(160)</sup> Cæsar VI. 13. (161) Ci-d. §. 11.

Tome VII.

Druïdes ne profitassent de l'occasion pour délibérer de leurs propres affaires, & pour cimenter une union qui contribuoit beaucoup à affermir leur puissance & leur autorité.

Il paroît, par ce détail, & par ce qu'on a dit ailleurs (162), des richeffes & de revenus des lieux confacrés, que les Druïdes formoient dans les Gaules, un Corps distinct & féparé, qui étoit composé d'un certain nombre de familles, avoit des biens & des possessions inaliénables, étoit gouverné par ses propres Chefs, & avoit, en même tems, sa Jurisdiction & ses Assemblées particulières. Il ne faut pas être surpris que , lorsque le Christianisme s'établit dans les Gaules, les choses ayent été laissées, à certains égards, sur le même pied. Le Clergé Chrétien y trouvoit son

<sup>(162)</sup> Ci-d. ch. 2. 5. 26. & fuire

compte, & le Peuple qui avoit regarde comme un facrilége de toucher aux biens de l'Eglise Payenne, dût consentir sans aucune peine, qu'ils sussent dévolus au Clergé Chrétien.

S. XVII. Il faut dire encore un Privilégas dont jouitloit mot des Privilèges, dont le Clergé le Clergé des Peuples Celjouissoit parmi les Peuples Celtes. tes. Quoique les Eccléfiastiques formasfent dans l'Etat un Corps entierement féparé de celui des Laïques, cela n'empêchoit point qu'ils ne fusfent eux-mêmes Membres de l'Etat, & qu'ils ne tinssent un rang considérable dans la Société civile. Par exemple, on a vu (163) qu'ils entroient dans le Conseil des Princes, & qu'ils en dirigeoient toutes les opérations; que l'Assemblée générale (164) ne pouvoit ni délibérer sur un projet, ni l'exécuter sans leur avis ; qu'ils étoient chargés

<sup>(163)</sup> Ci-d. §. 12. not. 124 126. 127.

<sup>(164)</sup> Ci-d. 6. 12. not. 119. Bb 2

(165) de maintenir l'ordre dans cêtte Affemblée; qu'ils jugeoient (166) de la plûpart des différens qui s'élevoient, non feulement entre les particuliers, mais encore entre les Peuples entiers; que la difcipline (167) qu'ils exerçoient, leur donnoit le pouvoir d'exclure un homme de tous les bénéfices de la Société civile. Il n'est pas difficile de comprendre, après cela, qu'ils devoient occuper un rang proportionné à l'autorité dont ils étoient revêtus, & aux richesses qu'ils possédoient,

Le corps ennite du Clerge
avoir le pas
crificateur étoit très-illustre parmi
fur la Noblet
les Celtes. Le Souverain Pontife
(168) avoit le front ceint d'un Dia-

<sup>(165)</sup> Ci-d. ch. II. §. 31. not. 246.

<sup>(166)</sup> Ci-d. S. 11. not. 103.

<sup>(167)</sup> Ci-d. §. 11. & ch. II. §. 31.

<sup>(168)</sup> Strabo XI. p. 505. XII. pag. 535. 557.
Voyez austi ci-d. 5. 12. not. 126,

DES CELTES, Livre IV. 293 dême; ordinairement il étoit, après le Roi , la premiere personne de l'Etat, & le corps entier du Clergé avoit le pas sur celui de la Noblesse. Cela est clair par rapport aux Gétes. Nous apprenons de Jornandés (169), que » Dicenéus choisit pour le Sa-» cerdoce, la Noblesse la plus distin-» guée de la Nation, & qu'il don-» na aux Sacrificateurs le nom de » Mitrés, Pileati, parce qu'ils por-» toient des espéces de Mitres pen-» dant le tems des Sacrifices, opertis » capitibus, tiaris, litabant. A l'é-» gard du reste de la Nation, il or-»,donna qu'on appellât les Laiques » chevelus, capillatos. Les Goths » ont tenu ce nom à fi grand hon-» neur qu'ils en font mention , » même aujourd'hui, dans leurs can-» tiques «.

Les Gétes & les Goths, qui

<sup>(169)</sup> Jornand. cap. 11.

étoient leurs descendans, se faifoient un honneur de porter le nom de Capillati, parce que c'étoit un titre de Noblesse, comme on l'a montré ailleurs (170). Mais le nom de Mitrés, Pileati, qui étoit propre aux Sacrificateurs, marquoit une condition supérieure à celle de la Noblesse. On le voit dans ce que disent les Historiens, que Decebalus, Roi des Gétes, pour obtenir la paix de l'Empereur Trajan, lui envoya (171) d'abord de simples Gentilshommes, Comatos, & enfuite des Sacrificateurs, Pileatos, qui étoient les personnes les plus distinguées de la Nation.

Le Clergé, avoit, fans doute, dans les Gaules, le même rang qu'il occupoit parmi les autres Na-

<sup>(170)</sup> Ci. d. Liv. II. ch. 8, p. 182. not. 26. (171) Theodof. Excerpt. ex Dion. Caff. lib. LXVIII. p. 773. Petrus patritius in excerpt. Legat. pag. 24-

tions Celtiques. Jules-César, parlant des deux Classes de gens notables que l'on voyoit de son tems dans les Gaules, nomme (172) les Druides avant les Chevaliers, & tout ce qu'il dit, dans le même endroit, de l'autorité dont ils étoient revêtus, & de la considération que l'on avoit pour eux, insinue clairement qu'ils avoient la préséance sur tous les autres Membres de l'Etat.

Outres les honneurs du rang, les La famille Druïdes des Gaules étoient encore toit exempen possession de deux autres Privi-fortes de léges, bien plus réels & bien plus taxes, considérables. Premierement (173), ils ne payoient aucune des taxes auxquelles les Laïques étoient imposées, & jouissoient d'une entière immunité. Cette immunité des Drui-

<sup>(172</sup> Ci-d. §. 15. not. 147. (173) Ci-d. §. 15. not. 148.

B b 4

des confiftoit en ce qu'on ne pouvoit mettre aucune taxe, ni fur leurs personnes, ni fur les terres qui leur appartenoient, ni sur les différentes choses dont ils pouvoient avoir besoin pour leur entretien. Le Privilège étoit affurément très-confidérable dans les Gaules , où la Noblesse, qui s'étoit emparée du Gouvernement (174), accabloit le Peuple par des impôts excessifs. Mais on l'auroit compté pour rien dans les autres Pays de la Celtique (175), où tous les autres Membres de l'Etat, depuis le plus grand, jusqu'au plus petit, jouisfoient d'une parfaite immunité, fans qu'il fût permis, ni à la Noblesse, ni même aux Rois, d'imposer aucun tribut à des personnes libres.

Elle étoit dis L'autre Privilège dont les Druipensée d'alter des jouissoient (176), c'est qu'ils n'a-

<sup>(174)</sup> Cafar VI. 13.

<sup>(175)</sup> Ci-d. Liv. II, ch. 15. p. 413. & fuiv.

<sup>(176,</sup> Ci d. S. 15. not. 148.

voient pas coutume d'aller à la guerre. mais certe els-Au lieu que les Chevaliers (177) y emption étoit dans alloient tous, & n'avoient point les Gaules, d'autre profession que celle des armes, les Eccléfiastiques étoient difpensés de les porter. Mais il paroît très - yraisemblablement que cette exemption étoit une chose nouvelle, ou au moins peu ancienne dans les Gaules (178), lorsque Jules-Céfar écrivit ses Commentaires, II y avoit déja du tems que les Gaulois commençoient à fortir insensiblemert de la barbarie par le commerce qu'ils y avoient, tant avec les Grecs établis à Marseille, qu'avec les Romains qui étoient maîtres de la Province Narbonnoise. Adoptant peu à peu des coutumes étrangères, ils se conformèrent à

(177) Cæfar VI. 15.

<sup>(178)</sup> Je penfe, au contraire, que de tout tems les Prêtres des Celtes avoient été exempts de la Milice. J'aurai occasion de le prouver. Veyez, ci-d. not. 149. Nue de l'Editeur.

l'usage des Peuples policés, qui dispensoient leurs Sacrificateurs d'aller à la guerre & de se battre contre l'ennemi. Selon les apparences, les Druïdes acceptèrent avec qu'elle fir cette immunité, parce qu'elle les mettoit en état de s'établir pour Juges & pour Médiateurs des différens que les Peuples avoient les uns avec les autres.

Au reste, ce qui fait juger que cette Loi, qui exceptoit les Druïdes de prendre les armes pour la défense de l'Etat, étoit nouvelle dans les Gaules, c'est r°. qu'il n'y avoit rien dans la Religion des Celtes qui dût dispenser les Ecclésiastiques d'aller à la guerre (179). Ministres d'une

<sup>(179)</sup> Occupés sans cesse du soin de découvrir la volonté de l'Erre suprême par tour forte de divinations , de pénétres les Mystères de la Religion , de s'instruire des Dogmes de la Morale & de la Physiologie , d'apprendre toutes ces Sciences aux jeunes gens qui étoient destinés au Sacerdoce , & de juger les dissérens qui étoient portès à leurs Tribunaux,

Religion qui faisoit regarder la bravoure comme le seul chemin de la gloire & du salut, il étoit juste que les Druïdes qui recommandoient continuellement cette vertu, en donnassent eux-mêmes l'exemple. Les exempter de la Milice, c'eût été leur fermer, en quelque manière, l'entrée du Valhalla, du Paradis, où personne n'entroit que par une mort violente, & où les places les plus distinguées étoient pour ceux qui périssoient dans un champ de bataille.

2°. Jules - César s'exprime d'une manière qui semble insinuer que ce n'étoit pas une chose sans exemple, de voir des Druides faire le métier

foit pour les causes de Religion, soit pour les querelles domestiques des Laques, comment les Druides auroient-ils pû faire profession des armes? Il est bien plus croyable que les Prêtres ne se rendoient au camp que pour y faire les sacrinces aucomumés, & pour animer les Guerriers au combat, Nite de l'Ediume.

de foldats; il femble dire que tous ne se prévaloient pas du Privilège qui les exemptoit du service de la guerre. » Les Druïdes, observe-t-il, » ont coutume de ne point aller à » la guerre, parce qu'ils sont exemts » de la Milicea A bello abesse consueverunt..., Militia vacationem immunitatem habent (180).

3° Le même Historien dit (181) que » les Druïdes disputent quel» quesois par les armes la Dignité
» de Souverain Pontise «: Nonnunquam etiam de Principatu armis contendunt.. C'est une preuve qu'ils manioient les armes. Or, il n'est guères vraisemblable que des gens qui
consentoient de se battre avec des
concurrens, se fissent un scrupule
d'en venir aux mains avec des ennemis (182).

<sup>(180)</sup> Ci-d. §. 15. not. 148.

<sup>(181)</sup> Ci-d. S. 16. not. 158.

<sup>(182)</sup> J'avouerai volontiers que ce n'étoit

4°. Enfin ma grande raison, c'est que parmi tous les autres Peuples Celtes, les Sacrificateurs alloient à la guerre, & s'en faisoient un honneur. Par exemple, on a vu qu'il y avoit des Peuples Thraces (183), au milieu desquels c'étoit une chofe établie, que l'armée sût toujours commandée par le Sacrificateur de Junon (184), c'est à - dire, de la

point par scrupule que les Prêtres des Celtes an alloient point à la guerre; l'accorderai aussi que les Druïdes qui suivoient les armées pour faire les facrifices d'usage avant que l'action commençàt, s'aisoient leur devoir aussi-bien que les Guerriers & n'étoient point spectateurs oisses mais je soutiens, en même-tems, que les Druïdes n'alloient à l'armée que comme sacrificateurs, & qu'il n'y en alloit que le nombre nécessaire pour faire les sacrifices de les autres sondions du minitère Eccléssatique. V'9, ci-d. not. 149-173. 179. Nou de l'Ediurr.

(183) Polycen. lib. VII. cap. 22.

<sup>(184)</sup> Polyen rapporte que le facificateur de Juson étoit en même-tems le Chef, le Souverin des Certéniens & des Sycaboës, Peuplea Thraces, Eras sis Dux & Sacerdos Cofingas. Mais, quand ce premier Prêtte n'autoit pas été em

Terre. On vient de montrer (185) que les Goths donnoient à leurs Sacrificateurs le nom de Mitrés, parce qu'ils portoient sur la tête une espèce de Mitre ou de Tiare. Ceux que Decebalus envoya à Trajan pour lui demander une entrevue (186), » ayant eté introduits auprès » de l'Empereur, jettèrent leurs armes à ses pieds, & se prosternement en sa présence «. Ils portoient la mitre & l'epée, parce qu'ils étoient, en même tems, Sacrificateurs & gens de guerre.

Cet usage étoit si ancien & si généralement reçu dans toute la Cel-

même tems le Souverain, on ne pourtoit pas conclure que les Prêtres des Celtes faisoient, comme les autres, profession des armes, & ce trouvoient, comme cux, à l'armée pour combattre les canemis. On a vu fort souvent des Prêtres à la tête des Armées Chrétiennes. Note de l'Editeur.

<sup>(185)</sup> Ci-d not. 169.

<sup>(186)</sup> Theodof. excerpt, ex Dion. Caff. lib. LXVIII. pag. 773. Petrus Patritius in excerpt. Legat. pag. 24.

tique, que le Clergé chrétien fut obligé de s'y conformer pendant plusieurs siécles. Du tems de Charles-Magne (187), les Ecclésiastiques alloient à la guerre, tant dans le Gaules, qu'en Espagne & en Italie. Cela se pratiquoit ainsi en conséquence d'une coutume qui avoit été apportée dans les Gaules par les Francs, en Espagne par les Vandales, les Suèves & les Visigoths, & en Italie par les Ostrogoths & les Lombards.

Il est vrai que dès l'an 742, le Clergé (188) avoit été dispensé de porter les armes par un Décret donné à l'instance du Pape Zacharie. Mais ce Décret sut long-tems à être mis à exécution, aussibien que les

(188) Capit. Carol, M. ibid. p. 923.

<sup>(187)</sup> Capit. Carol. M. & Ludovici Pii Tit. 103, pag. 1064. On voit dans les Loix des Vifigoths, que du tems du Roi Vamba, c'eftàdire, vers la fin du VIII. fiécle, tous les Eccléfiaftques écoient obligés d'aller à la guerre. lib, 1X. Tit. 8. p. 188

autres (189), qu'on donna depuis fur le même sujet. Toutes ces contradictions qu'éprouva la Loi qui dispensoit le Clergé du Service militaire, proviennent (') de ce que bien des gens se persuadoient que l'on dérogeoit à l'honneur des Ecclésastiques, en les dispensant d'aller à la guerre. C'est ce qui est remarqué expressément (190) par les Capitulaires de Charles-Magne & de Louis le-Débonnaire.

Avant que de quitter cette matière, il faut remarquer en deux mots, que la constitution du Clergé étoit la même parmi les Perses, que parmi les Celtes. Le Sacerdoce

<sup>(189)</sup> Capit. Carol. M. & Ludov, Pii lib. VII. Tit. 91. p. 1062. Tit. 103. p. 1064.

<sup>(\*)</sup> Les Prélats & les Abbés qui avoient de vaftes possentions éroient, sans doute, obligés d'aller à la guerre, pour y commander leurs vassaux; mais il ne paroît point que tous les Ministres de l'Eglise indisféremment, fussent obligés de potter les armes. Note de l'Edit.

<sup>(190)</sup> Capit. Car. M. & Lud. Pii, Tit. 54.

tott entre les mains des Mages (191). C'est le nom que l'on donnoit à certaines familles consacrées, qui ne se méloient point avec le reste de la Nation, & qui avoient leurs biens, leurs terres, leurs habitations, & leur manière de vivre particulière. Ces Mages avoient leurs Assemblées (192), leurs Consérences comme les Druïdes, & un Chef, Pape ou Souverain Pontise, que Sozomene appelle le Grand Archimage (193). Ceux qui voudront en sçavoir davantage, se donneront

la peine de consulter Messieurs le Clerc (194) & Brucker (195), qui

<sup>(191)</sup> Amm. Marcell. lib. XXIII. cap. 6. pag. 373. 374. 375. Clem. Alex. Strom. lib. VI. pag. 632. Solin. cap. 55.

<sup>(192)</sup> Ci-d. S. 8. not. 76.

<sup>(193)</sup> Magnus Archimagus. Sozom. lib. II.

<sup>(194)</sup> Clerici Philosophia Tom. II. p. 266.

<sup>(195)</sup> Bruckeri Hist. Philosophica Tom. I. pag. 119-124. de l'Edition Allemande, & T. I. pag. 162-164. de l'Edition Latine.

Histoire ont ramassé avec beaucoup de soin; tout ce qu'on trouve dans les Anciens fur le fujet des Mages.

Les femmes des Sacrificageoient avec tions du Safacrific.s.

S. XVIII. Les femmes des Sacriteurs parta- ficateurs partageoient avec leurs eux les fonc- maris la plûpart des fonctions du Sacerdoce. Elles cerdoce. Enpremierlieu, elles avoient offroient des le droit d'offrir des facrifices, & même les victimes humaines. On l'a ·vu dans ce que nous avons dit (196) des Prêtresses Cimbres, qui égorgeoient des prisonniers Romains, & qui fondoient leurs divinations par rapport aux fuccès de la guerre, fur la maniere dont elles voyoient couler le fang de ces malheureux. Plutarque remarque aussi que, dans la guerre que les Romains eurent à foutenir contre les Gladiateurs (197, qui étoient presque tous des

<sup>(196)</sup> Ci-d. ch. II § 24. not. 194. (197) Plutarch. Crasso Tom. I. p. 547-548. Paul. Diac. Hift. Miscellan. lib. VI. p. 72. Oros. lib. V. cap. 24. p. 311.

prisonniers Gaulois, Germains & Thraces, un corps de troupes (198) qu Crassus faisoit marcher secrettement, sut découvert par des semmes qui facrissient à la tête du camp ennemi.

Tacite, rapportant une bataille que Suetonius Paulinus gagna dans la Grande-Bretagne, l'an 61 de J. C. contre les Habitans naturels du Pays, dit encore (199) « qu'on » voyoit courir au milieu des rangs » ennemis, des femmes qui ressembloient à des furies. Elles étoient » vêtues de noir, avoient les che» veux épars, & portoient des tor» ches ardentes. Des Druïdes qui » tenoient les mains élevées vers le » ciel, & prononcoient des impréca» tions contre les Romains, étoient » autour d'elles ».

<sup>(198)</sup> Plutarch. Crasso Tom. I. p. 549. (199) Tacit, Annal. XIV. 30.

Cc2

M. Keysler juge avec beaucoup de vraisemblance, que (200) ces femmes étoient les Prêtresses qui accompagnoient les Druïdes, pour dévouer l'armée ennemiepar des imprécations & des cérémonies magiques, dans lesquelles on employoit toujours des torches ardentes.

A la vérité, les femmes des Sacrificateurs étoient chargées principalement en tems de guerre d'offrir des
facrifices; mais c'étoit, felon les apparences, parce que leurs maris,
obligés de porter les armes contre
l'ennemi, étoient occupés ailleurs.
Les passages qu'on vient de citer
l'infinuent assez clairement. Mais on
célébroit aussi en temps de paix, des
fêtes auxquelles les Prêtresses seules
pouvoient présider, sans doute paree que la solemoité n'étoit que pour
les semmes. On en trouve un exem-

<sup>(200)</sup> Keyfler p. 459.

DES CELTES, Livre IV. 309 ple dans ce qu'Hérodote (201) rap-

porte du facrifice que les femmes des Thraces & des Péoniens offroient à la Diane Royale, c'est-à-dire, à la Terre.

D'ailleurs, il y avoit des Sanctuaires où les Prêtresses seules avoient le droit d'offrir des facrifices & de répondre de la part de la Divinité à ceux qui venoient consulter l'Oracle. Par cette raifon, c'étoit un Prêtresse qui avoit l'intendance du lieu confacré & du Clergé qui y demeuroit. On voyoit de ces Sanctuaires en Thrace (202). On en voyoit dans

<sup>(201)</sup> Ci-d, Liv. III. ch. 8. 6. 8. not. 59.

<sup>(202)</sup> Herodot. VII. 3. Le Sanctuaire étoit confacre au Dieu suprême que es Thraces appelloient Cois ou Sabazsus. Ci-d. Liv. III. ch. 15. 6. 3. & fuiv. Les Grecs s'étant imaginés que ce Sabazius étoit leur Bacchus, ont appellé les Prêtreffes de Sabazius des Baschantes, Ainfi Plutarque dit de la femme du gladiateur Spartacus qu'elle étoit une Prophéeffe & inspirée par Basshus. Plutarch. Craffo Tom. I. p. 547.

les Gaules (203), & il ne faut pas douter qu'il n'y en eût aussi dans la Germanie. Tacite dit (204) « que les » Naharvales montroient un bois » facré, révéré de toute ancienneté » par leurs ayeux. Le Prêtre qui le » desservoit portoit un habit de sem» me ». Vraisemblab!ement il étoil obligé de porter un habit de semme, parce qu'il tenoit la place d'une Prêtresse que l'on avoit déposséde (205) pour y substituer un Sacrisseateur.

<sup>(203)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 2. §. 12. not, 120. & fuiv.

<sup>(204)</sup> Tacit. Germ. 43.

<sup>(205)</sup> Cette raifonine parolt pas trop admifible. Par quel motif les Druïdes, en déposifiant une Prétretle, autorien-ils etu devoir s'habillet en femme pour occuper fa place? Autorient-ils pensé qu'ils tromperoient la Divinité? On ne pouvoit non plus tromper le Feuple. Un homme est très-facile à diffinguer fous l'habit d'une femme. D'ailleuts, le recit de Tacite ne me semble pas vraisemblable. Un Druïde Germain auroit-il voulu portet l'habit d'une femme? M'aurolitec pas été, solon cette Nation

Les Peuples Celtes trouvoient, fans doute, dans leur Religion, des raisons qui les déterminoient à employer tantôt des hommes & tantôt des semmes au ministère sarcé. Les deux grandes Divinités de ces Peuples, auxquelles ils rapportoient l'origine de toutes choses, étoient Teut, l'Esprit universel, & la Terre, qu'ils appelloient sa semme. Il semble que Teut avoit des Sacrissaturs, & la Terre, des Préstresses. On trouvera

guerrière , déhonorer fon fexe? Tacit. Germ. cap. 12. Au furplus, un Peuple qui alloit jusqu'à croire qu'il y avoit quelque chose de divin dans les semmes, & qui prenoit leurs réponses pour des oracles (Tacit. Germ. s. V., auroit-il souf-ferr qu'on-cût dépossédé une Piètresse pour lui fubilituer un sacrificateur? Ensin, 'Tacite avoit, sans doute, oublié que, selon qu'il venoit de rapporter o l'habit des femmes Germaines » étoit le même que celui des hommes » : Nes alius faminis qu'am uris habitus. Tacit. Germ. 17. Cela posé, comment l'Historien Romain pouvoit-il dire que le Prêtre d'Alcis parait un habit de s'amme! Cettainement Tacite étoit mal informé. Nue de l'Editor.

dans le Chapitre VIII du Livre précédent, plusieurs choses qui servent à consirmer cette conjecture. Par exemple, il y avoit dans le Temple de la Diane Taurique (206), un Sacrissicateur & une Prêtresse. Le Sacrissicateur portoit le Nom du Dieu Teut: la Prêtresse portoit celui de la Terre, que les Scythes Orientaux appelloient Opis, Apia, Iphi & Iphianassa.

Cependant, quelque plausible que paroissectte conjecture, elle n'est pas sans difficulté, parce qu'on ne voit point, sur cet article, d'uniformité entre les Celtes. Le chariot sur lequel ces Peuples promenoient tous les ans le simulacre de la Terre, étoit conduit en Germanie par un Sacriscateur, en Thrace par des Vierges, & en Phrygie par des Prêtres que l'on appelloit Galli. Il faut donc s'en

<sup>(206)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 8. §. 10.

DES CELTES, Livre IV. 313
tenir à cette remarque générale,
qu'il y avoit dans tous les lieux
confacrés, des Prêtres & des Prêtreffes qui fe partageoient les fonctions du Sacerdoce; des Sanctuaires
dans letquels le Clergé étoit foumis
à des femmes: il y a toute apparence
qu'elles doivent cette prérogative à
quelque Prêtreffe, qui s'étant rendue
célébre par fes prophéties, avoit
acquis à fon fexe le droit de préeminence.

Effectivement, les femmes des Les femmes Sacrificateurs Celtes étoient si fort curs' atrriexpérimentées dans les Divinations, don de derique le Peuple les consultoit souvent uer.
de préférence à leurs maris. Tacite
dir à ce sujet, quelque chose de particulier des Germains (207): « Ils

» vont jusqu'à croire que ce sexe a

» quelque chose de divin (209), &

(207) Tacit. Germ. 8.

<sup>201 «</sup> On croit, avec railon, que ces de\_ wineresses Gaulosses & Germaines, nommée, Tome VII. D d

314 H I S T O I R E

" des lumières fur l'avenir. Dociles

" à fes confeils, ils les regardent

" comme des Oracles". On a vu
ailleurs (209),ce qui servoit de sondement à ce préjugé, à la faveur
duquel on voyoit des semmes de

par les Latins facidica , face & fada , font l'o-» riginal de nos Fées; & leurs prétendus pro-» diges, le canevas de toutes les merveilles de » la Féerie. Comme ces femmes passoient pout » être douées de lumières furnaturelles , des » Peuples groffiers en vinrent aifément à croire » qu'elles pouvoient bien influer fur les évène-» nemens qu'elles prédisoient ; & de proche » en proche, ils abandonnerent toute la nature » à leur disposition. Qui sait même si les égards " & le respect que notre Nation s'est toujours » piquée d'avoir pour les femmes, n'est pas en p partie la suite de cette espèce de culte relip gieux, que leur rendirent nos ancêtres les " Germains & les Gaulois; & si la possession » où leur fexe s'est maintenu, de donner le ton » parmi nous, n'est point un debris de sa pre-» mière autorité ? Quelquefois les usages d'une » Nation peuvent avoir une liaifon impercepti-» ble avec des idées anciennes & totalement » oubliées; ce qu'on faisoit originairement par » principes, on continue de le faire par habi-» tude & par reflexion. » Remarques fur la Germ. de Tacire pat M. l'Abbé de la Blettrie , p. 124. (209) Ci-d. Liv. III. ch. 4. 9. 11. not. 46.

tout état faire les inspirées & se vanter d'avoir des inspirations du Ciel. Il semble qu'on puisse l'insérer du passage de Tacite qui continue de cette manière (210): « Nous » avons vu sous Vespassen une Vel-» léda (211), qui, depuis long-tems, » passoit dans l'esprit du plus grand

<sup>(210)</sup> Tacit. Germ. 8.

<sup>(211)</sup> C'étoit une fille Bruftere de Nation, qui, du haut d'une tour élevée, où elle vivoit" en recluse, exerçoit, au loin, une puissance égale ou supérieure à celle des Souverains : laie imperitabat. On ne la consultoit que par l'entremise d'un de ses parens, qui seul avoit le privilége de lui parler. Elle eut beaucoup de part au projet que forma Civilis , cet illu tre Chef des Bataves, de chasser les Romains de la Gaule. Les plus illuftres Guerriers n'ofo:ent rien entreprendre sans l'attache de Velléda, & lui confacroient une partie du butin. ( Voy. Tacit. Hift. IV. & V. ) Stace (Sylv. I. 4 ) nous apprend qu'elle fut faite prisonnière par Raffius Gallicus & réduite à s'humilier devant la Mafesté Romaine. Il paroit qu'on la conduitit à Rome; & c'eft pour cela que Tacite dit : Nons l'avons vue. Remarq. fur la Germ. par M. l'Abbé de la Blenerie , p. 125.

<sup>(212</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 14. 6. 13 .not. 117. & fuiv.

<sup>(213)</sup> C'est un trait de satire contre les apothéoses des Empereurs. Les Romains avoient peu de respect pour ces Divinités de nouvelle erearion, qui n'étoient bonnes qu'à faire douter des anciennes.

<sup>(214,</sup> Tacit Hift, IV. 61.

<sup>(215)</sup> Sur le fens de ces paroles, voyez ci-d. Liv. III. ch. 14. S. 13. not. 117. & fuiv.

DES CELTES, Livre IV. 317

n de Velléda s'accrut alors, parce
n qu'elle avoit prédit aux Germains
n de bons succès & la défaite des
n Légions n.

On pourroit regarder cette Velléda comme une personne qui, fans être de race sacerdotale, s'étoit érigée en Prophétesse. On peut faire venir à l'appui de cette conjecture, un passage de Suétone (216), quidit que Vitellius écoutoit comme un Oracle, une Devineresse du Pays des Celtes. Elle lui prédit que s'il furvivoit à fa mere, fon regne seroit long & heureux: ce qui le fit foupconner ou d'avoir empoisonné sa mere, ou du moins de lui avoir refusé les alimens nécessaires pendant qu'elle étoit malade. Cependant il paroît vraisemblable que Velléda étoit fille de Sacrificateur. D'un côté (217), on lui offroit de ces

<sup>(216)</sup> Sueton. Vitell: cap. 14.

<sup>(217)</sup> Voyez les notes 214. & 245.

présens que les Celtes avoient coutume de déposer dans les Sanctuaires. De l'autre, après que Velléda eût été faite prisonnière, & conduite à Rome, sa place (2.8) sut remplie par une Vierge nommée Ganna, qui sut, dit-on (219), trouver Domitien & en sut reçue honorablement. Cela ne semble-t-il pas insinuer que les Brustères avoient un Sanctuaire, dans lequel une Vierge exerçoit le Sacerdoce, & répondoit au nom de la Divinité à ceux qui venoient consulter l'Oracle?

Quoi qu'il en foit, il est certain que les Germains avoient des Prêtresses auxquelles ils attribuoient le don de deviner. On l'a vu dans ce que nous avons dit des Prophétesses

<sup>(218)</sup> Statius Sylv. lib. I. 4. v. 89. Theodof. excerpt. ex Dion. lib. LXVIII. pag. 760. 761. Suidas in θια?ουσα.

<sup>(219</sup> Theodof, excerpt, ex Dion & Suidas, wbi fupra,

## DES CELTES, Livre IV. 319 qui suivoient l'armée des Cimbres . & dans ce que nous avons observé des cruelles Divinations qu'elles pratiquoient. Jules-César en fournit un autre exemple (220): « Il deman-» da à des Prisonniers Germains » pourquoi Arioviste différoit de "livrer bataille? C'est, lui dirent-" ils , qu'il est d'usage , parmi nous , » que les meres de famille s'affurent » par la voix du fort & par les divi-» nations, s'il est avantageux ou » non d'en venir aux mains. Elles » ont déclaré que les Germains per-» droient infailliblement la bataille. » s'ils la hazardoient avant la nou-» velle Lune ». Plutarque & Clément » d'Alexandrie (221), qui rapportent ce même fait, remarquent que ces femmes étoient des Prêtreffes,

. (220) Cæfar I. 50.

facra mulieres , ispai yuvainec.

<sup>(221)</sup> Plutarch. Cafare Tom. I. p. 717. Clem. Alex, Strom. lib. I. cap. 15. p. 360.

Il faut que les Gaulois eussent, sur cet article, les mêmes idées que Tacite attribue aux Germains. Toutes les femmes Gauloifes se mêloient de deviner. Zosime rapporte (222) que » Magnence se repentit de n'avoir » pas suivi les avis de sa mere qui-» lui avoit défendu de passer en Il-» lyrie, Il étoit d'autant plus blâmaw ble qu'en plusieurs occasions, il-» avoit reconnu qu'elle étoit une » véritable Prophétesse ». La mere de Magnence étoit Barbare (223), comme dit Aurélius Victor, c'est-àdire, qu'elle étoit Gauloise, ou qu'elle descendoit des Germains qui s'étoient établis dans les Gaules. Ammien Marcellin rapporte aussi que, lorsque Julien (l'Apostat) fit fon entrée (224) à Vienne en Dau-

<sup>(222)</sup> Zofim. lib. II. cap. 46. p. 214.

<sup>(223)</sup> Aurel. Victor, Epit. cap. 39. Czsar cap 41.

<sup>(224)</sup> Amm. Marcell. lib. XV. cap. 8. p. 95.

DES CELTES; Livre IV. 321 phiné, une bonne vieille, qui étoit aveugle, prophétifa qu'il releveroit les Temples des Dieux.

Les Gaulois ajoutoient surtout beaucoup de soi aux prédictions de leurs Prêtresses; desorte qu'il y avoit des Sanctuaires où les divinations étoient entre les mains des semmes. Pomponius Mela assure (225) qu'il y avoit dans une sur le voisne des Gaules, un Oracle dont les Prêtresses connoissoient l'avenir & le prédisoient à ceux qui passoient dans l'îsse uniquement pour les consulter.

La réputation des Prophétesses Les Pretresses Gauloises s'étoit si bien établie, que Gauloises s'étoit si bien établie, que Gauloises s'étoit si bien établie, que Gauloises s'illes grands Seigneurs & même les foient, celébres.

Empereurs passoient rarement dans les Gaules, sans y consulter une Dryade, pour être instruits de ce qui les attendoit dans l'avenir, & les

<sup>(225</sup> Ci-d. Liv III. chap. 8. §. 12. Liv. IV. chap. 4. § 9. not. 79.

Historiens ont grand soin d'avertir que les prédictions de ces femmes s'accomplissoient exactement. Ainsi Lampride rapporte (226) que, lorsque l'Empereur Alexandre Sévere passa dans les Gaules, pour repousser les Germains qui ravageoient ce Pays, une Dryade lui cria en Langue Gauloife: « Allez; mais ne vous » flattez pas de remporter la victoire, » & ne comptez point fur vos Sol-» dats». Vopifque(227)dit aussiavoir oui raconter à son grand pere, à qui Dioclétien lui-même l'avoit avoué, que ce Prince fervant encore dans les Ordres inférieurs de la Milice, concut les premières espérances de fa fortune sur les discours que lui tint une Dryade du Pays de Tongres (du Pays de Liége). Elle lui annonca qu'il feroit Empereur, lorfqu'il.

<sup>(226)</sup> Lamprid. Alex. Sever. p. 1029.

<sup>(227)</sup> Vopisc. Numeriano cap. 14. 15. pag.

dire en latin un sanglier, Dioclétien qui desiroit fort de parvenir à l'empire, se mit à chasser au sanglier; mais fort inutilement. La prédiction ne s'accomplit que lorsque Dioclétien tua à la tête de l'armée Romaine, le Préfet du Préfoire Arrius Aper, qui venoit de poignarder son propre gendre l'Empereur Numérien, pour se faire proclamer à sa place. Vopisque rapporte encore (228), sur la foi de Dioclétien, que « l'Empereur Aurélien consulta les " Dryades Gauloises, pour savoir si » la dignité impériale resteroit long-» tems dans fa famille. Elles lui ré-» pondirent qu'entre toutes les fa-» milles Romaines, il n'y en auroit » aucune qui fut plus illustre dans » la postérité, que celle de Claude ». Sur quoi l'Historien fait cette ré-

<sup>(228)</sup> Vopisc, Aureliano cap. 44. p. 533.534.

#### 324 HISTOTRE

flexion: «L'Empereur Constance, » qui regne aujourd'hui (\*), def-» cend effectivement de Claude, & » je crois que sa postérité arrive in-» sensiblement à la gloire qui lui a-» été promise par les Dryades ».

Il est visible que Vopisque, qui étoit Payen, assecté de rapporter ces oracles, pour faire voir que le Paganisme avoit eu ses Prophètes, aussi bien que la Religion Judaique & la Chrétienne. Selon les apparences, c'étoit dans la même vue qu'il se proposoit d'écrire la vie d'Apollonius de Tyane, c'esst-à-dire, pour opposer ses miracles à ceux du Fils de Dieu. Mais cela ne sait rien au sujet que nous traitons.

Pour revenir à notre matière, les. Prêtresses avoient reçu le nom de Dryades, parce qu'elles étoient de race sacerdotale, & filles ou semmes des Druïdes. Ainsi une inscription,

<sup>(\*,</sup> Vers le commencement du IVe. ficcle.

DES CELTES, Livre IV. 325 trouvée aux environs de Metz(229), porte:

SILVANO
SACR:
ET NYMPHIS LOCI
ARETE DRUIS
ANTISTITA
SOMNO MONITA
D.

C'est-à-dire, " qu' Arete, Dryade & "Prêtresse, a vertie par un songe, a " consacré l'endroit où cette pierre " étoit posée, au Dieu des sorêts & " aux Nymphes du lieu ". On voit dans cette inscrition, qu' Arete étoit non-teulement de la race des Druides, mais encore qu'elle étoit revêtue du Ministère sacré. Elle étoit Antistia, c'est-à-dire la Prêtresse du Sanctuaire (230), & en cette qua-

<sup>(229)</sup> Ap. Gruter. p. 58. n. 9.

<sup>(230)</sup> Il me semble que ces mots DRUIS ANTISTICA signifient quelque chose de plus; se titre emporte une idée de superiorité, & dé-

lité, elle se vantoit d'avoir des révélations.

Les femmes des Druïdes se méleient de Magie.

Enfin les Dryades se mêloient de Magie, aussi bien que les Druïdes. Pomponius Mela, parlant des Prêtresses de l'Isle de Sayne, dont on a déja fait mention (231), dit (232) « qu'on leur attribuoit le pouvoir » d'exciter les vents & les tempêtes » par leurs enchantemens, de pren-» dre , à leur gré , la forme de toute » forte d'animaux, de guérir les ma-» ladies les plus incurables ». On a eu souvent occasion de remarquer dans ce Livre, & dans le précédent, que les Peuples Celtes croyoient de bonne-foi qu'il y avoit des Sorciers & des Sorcières: les Dogmes les plus effentiels de leur Religion

figne une Preiresse qui etott à la tête de plusieurs Femmes Drusdes, celle qui étoit la supérieure des Prêtresses du Sanctuaire, Note de l'Editeur.

<sup>(281)</sup> Ci-d. not. 235.

<sup>(232)</sup> Ci-d, §. 9. not, 222, & Liv. III.ch, \$. \$. 12. & fujy.

(233) contribuoient naturellement à les entretenir dans cette illusion. Il ne faut donc pas être surpris que l'on trouve dans l'Histoire de ces Peuples, mille choses qui montrent jusqu'à quel point ils étoient entêtés du grand pouvoir de leurs Magicennes.

Par exemple, on disoit (234) "qu'il y avoit, dans la Scythie, des "femmes dont le seul regard ensor- "celoit & faisoit mourir un homme. "Elles avoient deux prunelles dans

<sup>(.33)</sup> Les Dogmes les plus effeniels de la Religion des Celtes écoient les Dogmes fondamentaux de toute Religion, l'exitènce de Dieul'immortalisé de l'ame, une vie avenir, un lieu
de récompenses pour les bon. & un autre pour
les méchans... De pareils Dogmes contribuem-ils
nauntélimen à faire croire aux Socients, « entretenir l'illusion? Ce ne furent point les Dogmes
les plus effenité de la Religion des Celes, mais
les supérfittions que la fourberie y introduisir,
qui firent croire à la Magie & au pouvour
des Charlatans qui trompoient le Peujle. La
même fraude perpétua l'illusion. Note de l'Edit,
(234) Plin Hills Nat. lib. VII. 2 Solincap, 7,
pag. 172. A. Gell, IX. cap. 4, p. 247,

» chaque œil. On les appelloit les " Bythies (235). Dans le Pont, on » trouvoit des hommes qui avoient » deux prunelles dans un œil & » l'effigie d'un cheval dans l'autre. » Ces Magiciens n'alloient point à » fonds, lors même qu'on les jettoit » dans l'eau tout habillés ». Jornandès, qui étoit Chrétien, & même Eccléfiastique, raconte fort gravement (237) que " Filimer, Roi des " Goths, ayant passé en Scythie avec » fa Nation, trouva, dans fon armée, » de ces Magiciennes que les Goths » appelloient Aliorumnas. Elles lui » furent suspectes; c'est pourquoi il » les chassa du camp. Ces femmes se » retirerent dans un desert, & y eu-» rent commerce avec ces Esprits im-" mondes (237) qui errent dans les

<sup>(235)</sup> Voilà nos Sorcières.

<sup>(236</sup> Jornand cap. 24 p. 643.

<sup>(237</sup> Plufi ors Peres de l'Eglife ont expliqué des Anges & même des Demons, le passage de

» lieux inhabités de la terre. De ce » commerce abominable naquirent » des bêtes féroces qui ont formé la » barbare Nation des Huns». Ce conte qui femble avoir été forgé dans un tems où les Goths avoient reçu le Christianisme (238), montre combien ce Peuple redoutoit en même tems & les Sorciers & les Huns.

(238) Une partie des Goths embrassa la Religion Chrétienne du tems de l'Empereur Valens. Socrat. VII. 2. Ce sut dans le même tems qu'ils commencerent à être poussés par les Huns-

la Gencse VI. 2. «Les enfans de Dien voyant » que les filles des hommes étoient belles, priment pour leurs femmes celles d'entrelles qui » qui leur avoient plu. » Veyez Estius sur et exexe. Nose de M. Pillossier. On litrout de suite dans le même Chapitre de la Gencse (verset 4.) que « depuis que les enfans de Dieu eurent » épousé les filles des hommes , il en fortit des » enfans, qui surent des hommes puissans % fammes dans le siècle. » Ne seroit ce pas sur l'abus qu'on sit de cette tradition , que se forma l'idée du prétendu pouvoir des Sorciers, & la Fable qui les a fait naître du commerce de certaines semmes avec les Démons? Nord de l'Edia.

A la vérité, nous voyons par la Loi des Lombards (239), que la Religion Chrétienne a fait revenir les hommes des préjugés où ils étoient fur ce sujet, & en particulier de l'opinion que des Sorcières dévoroient un homme tout entier. Cela peut être vrai par rapport aux Lombards; mais il faut que les Francs, les Allemands, & divers autres Peuples Celtes, qui obéissoient à Charlemagne, soient revenus beaucoup plus tard de cette illusion, puisque les capitulaires de ce Prince (240) défen-

(240) Capit. Karol. M. lib. I. tit. 64. p. 233.

<sup>(239)</sup> Leg. Longob. lib. I. Tit. II. Leg. 9. Pag. 336. Les Francs croyoient aussi que les Sorcières feioient cápables de dévoret un homme vivant. Il n'en faut point d'autre preuve que la Loi qui ordonne que «si une Stria ou Strige est » convaineux d'avoir mangé un homme, elle » soit condamnée à une amende de huit deniers » qui font deux cent sols. » Leg. Salic. tit. 67. Leg. 3. pag. 343. Les Saxons avoient le même préjugé. Capir. Karol. M. de Partib. Saxon, eap. 5. Labb. Tom. VII. p. 1132. Baluz. Tom. I. pag. 251. Keyster p. 492.

dent aux Chrétiens les fortiléges, les divinations, les enchantemens, & d'autres chofes femblables. On voit même dans un de ces capitulaires (241), que les Saxons pratiquoient un étrange moyen pour feuréferver des enchantemens. Ils brûloient (242) la Sorcière, & en mangeoient la chair grillée.

Les Prêtresses des Celtes partageoient donc avec les Sacrificateurs, la plûpart des sonctions du Ministère

lib. II. tit. 11. pag. 925. Leg. Viligoth. lib. VI. tit. 11. §. 3. Capit. Ludov. Pii Addit. II. tit. 18. pag. 1145. Keyfler pag. 493. 494.

(241) Capit. Karol. M. de partib. Saxon. cap. 5. Labb. Tom. VII. p. 1132. Baluz. Tom. I. p. 251.

Keyfler p. 492.

(242) Ce préjugé s'est perpétué jusqu'à-nos jours. J'ai vu beaucoup de gens du peuple qui prétendoient que pour guérir ceux qu'on dir être ensorceiés, il falloit prendre un paquet d'une certaine herbe qui se trouve dans les prés. On l'atrache dans la cheminée au dessir s'un grand seu. Le Sossiet éprouve la même chalcur que l'herbe; & pour ne pas se laisser brûler, est beligé de veuir demander grace, à condition, de désensorceler le malade. Note de l'Editure.

Sacré. Elles offroient les facrifices : préfidoient aux divinations & exerçoient la magie. Par la même raison, elles participoient à tous les honneurs du Sacerdoce, Nous lifons dans Tacite (243) que Velléda exerçoit un empire absolu sur l'esprit des Germains. Il faut même que ses avis décidassent de la paix & de la guerre, puisque (244) Céréalis ne trouva point de moyen plus propre pour obliger les Germains à demander la paix, que de gagner, fecrettement, Velléda. Le même Historien remarque encore (245) que les Ubiens remirent un différent qu'ils avoient avec les Tenctères à la décision de Velléda, qui, à l'exemple des Souverains, reçut la demande des Députés qu'on lui avoit envoyés, & leur donna ses réponses par l'entre-

<sup>(243)</sup> Ci-d. not. 214.

<sup>(244)</sup> Tacit. Hift. V. 24.

<sup>(245)</sup> Tacit. Hift, IV. 65.

DES CELTES, Livre IV. 333 mise d'un de ses parens, qui étoit, pour ainsi dire, le Ministre & l'Internonce de cette Divinité, ou plutôt de cette Prophétesse. On trouve même qu'on lui offroit des présens. que l'usage religieux avoit destinés pour les Dieux, & que l'on déposoit dans les Sanctuaires. Tantôt on lui envoyoit (246) une partie du butin & des prisonniers qui avoient été faits à la guerre, & même le Chef d'une Légion Romaine; tantôt (147) le vaisseau du Capitaine pris sur les Romains. Ces particularités prouvent, non-seulement que l'autorité du Clergé étoit la même dans les Gaules & en Germanie, mais encore que les Prêtresses la partageoient partout avec les Sacrificateurs.

S. XIX. Il faut dire présentement Les Gaulois un mot des noms que les Celtes don- de Peuples noient à leurs Eccléssaftiques, de la noient à leurs Eccléssaftiques, de la noient à leurs Eccléssaftiques.

<sup>(246)</sup> Ci-d. not. 214. (247) Tacit. Hift. V. 22.

me aux Mi nistres mféricurs, le nom de Druides.

Prêtres, & mê. manière dont ceux-ci étoient vêtus, & enfin de l'abolition de l'Ordre, ou de la Secte des Druïdes, que quelques-uns attribuent aux Romains, quoiqu'il paroisse plus vraifemblable qu'elle tomba d'elle-même avec le Paganisme, lorsque là Religion Chrétienne fut triomphante dans toute la Celtique, sous les Empereurs devenus Chrétiens.

> Personne n'ignore que les Gaulois donnoient à leurs Eccléfiastiques le nom de Druïdes. « C'est ainsi, dit " Pline (248), qu'ils appellent leurs » Mages, » c'est-à-dire, leurs Savans, leurs Philosophes & leurs Sacrificateurs. Chivier cite un ancien Glossaire (249), dans lequel on voit que les Saxons qui avoient passe en Angleterre, appelloient, en leur Langue, un Mage Dry. M. Keysler a

<sup>(248)</sup> Ci desfous, note 260.

<sup>(249)</sup> Cluver. G. A. p. 167.

# DES CELTES, Livre IV. 335

montré aussi par plusieurs passages de la version Irlandoise de la Bible, que (250) le mot Draoi, dont le pluriel est Draiothe, fignifioit dans cette Langue, un Magicien, un Enchanteur. Enfin, M. Rhotius, dans une Lettre écrite à M. de la Croze (251), prouve, tant par la chronique de Norwège de Snorron Sturtaus, que par d'autres autorités, que les Peuples du Nord appelloient leurs Sacrificateurs Druter on Drotter. Il femble que l'on peut conclure de-là que le nom de Druïdes étoit affecté au Clergé, non-seulement dans les Gaules, mais encore dans la plûpart des autres Pays de la Celtique. On peut, d'ailleurs, confirmer cette conjecture par un passage de Diogéne Laërce, qui dit (252) « que les Drui-

<sup>(250</sup> Keyfler Antiq. Septent. p. 37.

<sup>(251)</sup> Thesaur, Epist. la Crossamus Tom. I. pag. 320.

<sup>(252)</sup> Ci-d. S. 4. not. 255.

» des ontenseignéla Philosophie aux » Celtes & aux Galates, » Les Celtes, distingués des Galates, sont incontestablement les Germains (253). C'est ainsi que, quand l'Auteur des Philosophumenes dit (254) que «Za-» molxis enseigna aux Druïdes les » principes de la Philosophie Pytha-» goricienne, » il est visible que ces Druïdes ne font pas ceux des Gaules, mais les Sacrificateurs des Gétes, qui faisoient profession d'être les Disciples de Zamolxis (255).

Origine du nom de Druïrive pas du Grec.

Savoir, après cela, quelle étoit des. Il ne dé- proprement l'origne de ce nom de Druides, c'est ce qu'il n'est pas facile de deviner. Dans le fonds, la chose paroît être de très-petite importance. Il n'est pas naturel de la dériver du mot Grec (256) Apic, Drys,

<sup>(253)</sup> Ci-d. Liv. I. ch. 6. Init.

<sup>(254</sup> Ci-d Liv. III. ch. 18. 6. 2. not. 24.

<sup>(255)</sup> Ci-d. 9. 10. not. 91.

<sup>(256)</sup> Ce n'est pas sans raison que Diogene-Laërce s'est moqué de ceux qui dérivoient les qui

DES CELTES, Livre IV. 337 qui fignifie un chéne. Il femble que Diodore de Sicile ait approuvé cette étymologie Grecque. S'il ne s'est pas glissé quelque faute de Copiste dans cet Historien, il appelle les

mots Celtes du Grec. Comment les Gaulois, au mépris de leur Langue, auroient-ils été ouiser chez les Grecs, sans savoir le Gree, les noms qu'ils devoient donner aux choses? Pline dit qu'il peut paroître que le nom de Druïdes est venu du Grec : ità appellati interpretatione Graca POSSINT Druide videri. La conjecture que Pline n'adoptoit même pas comme conjecture (ci-d. not. 260. 261. ), fur recue comme une chofe constante par des Ecrivains qui le suivirent, Nos critiques qui vont tout chercher dans le Gree , ont aufi donné cette origine comme certaine. Mais une simple réflexion la détruit. Avant que d'avoir eu aucun commerce avec les Nations étrangères, avant que d'avoir connu les Grecs, les Celtes avoient, fans doute, des Ministres de leur Religion. Ils avoient done dans leur Langue, quelque nom pour les désigner. Il faut donc examiner , s'il y a , dans la Langue des Celtes, quelque racine dont on puisse avoir fait le mot de Druides, S'il n'y en a point, il faut conclure que le nom de Druides étoit nouveau dans la Langue des Celtes, & chercher quel étoit le nom que ces Peuples donnoient primitivement à leurs facrificateurs. Vos. ci-deffous , not. 263, Note de l'Editeur.

Tome VII.

Druïdes Sarvides (257) ou Saronides (258), & le mot de Esparic comme celui de Apic, fignifie un chêne. Le favant Bochart fouscrit à cette étymologie. « Je suis, di-il (259), » du sentiment de Pline, qui dérive » le nom de Druïde du mot Grec » Dryos, Aquèc, » Mais, d'un coté, Pline ne dit pas ce qu'on lui attribue. Le passage que l'on peut voir en note, porte simplement (260) que « les

(260) Non omittenda in ea re & Galliarum

<sup>(257)</sup> Diod. Sie. V. 213. M. Bochart Geogt. 3. qui semble aussi s'être servi de l'Edition d'Henri Etienne, a lu Zaponidez C'est ainsi que porte l'Edition de Rhodoman lib. V. 1923 303. Voyes, Frick p. 12. D'autres lisent Zaponidas on sapoutas.

<sup>(258)</sup> Diodore de Sieile est le premier qui al va pas faut Dendes le nom de Saronides. S'il n'y a pas faute dans le texte, ill'aura fatt, sans doute, d'après des Ectivains Geese qui croyoient le nom de Drustes détivé du Gree. En fait d'étymologies, chacuu abonde dans son fens. C'est le jugement de St. Augustin. Us somnierum interprenaite, it d'orborem origo pre usujusque ingenis pradicates. Note de l'Editeut.

<sup>(259)</sup> Bochart, G. S. Part, H. lib. I. cap. 43.

## BES CELTES, Livre IV. 339

» Druides ayant une grande vénéra-» tion pour le chêne, on pourroit, » sî l'on vouloit (261), donner au

admiratio. Nihil habent Druidz visco & arbore. in qua gignatur, fi modo fit robur, facratius. Jam per se roborum eligunt lucos : nec ulla faera fine ea fronde conficiunt, ut inde appellat? quoque interpretatione Graca poffine Druida videri. Plin. Hift. Nat. lib. XVI. cap. 44. pag. 312. Il y en a qui lisent vocari au lieu de videri ; ce qui fait un fens différent. Par la leçon que j'ar adoptée, Pline dit que la vénération « que les » Druides avoient pour le chêne peut faire » croire que ce nom leur venoit par allusion du » mot Grec Apues, Dryes, qui signifie un che-» ne.» Par l'autre leçon, l'Historien croit que l'on peut donner une interprétation Grecque au mot de Druide. Muis la première leçon me paroir être la véritable, & il faut lire videri. Sans cela le mot appellati, qui précéde, ne fignifieroit rien & devroit être retranché. Je crois donc que ceux qui , les premiers , ont lu vocari , l'ont fair par esprit de syfteme, sans faire attention que la phrase ne permettoit pas de substituer ce mot d videri. Note de l'Ediceur.

(261) Pline ne dit pas que l'on pourroit, si l'on vouloit, faire détiver le nom de Draide du mot Gree Drijt, mais que les Draides opant une eresprande vénération pour le chène, il peut parsière à ceux qui ignorent l'origine du nom de Draïde qu'il dérive du Gres; de la m'in e manière que Plutarque qui étoit ignorant dans la Langue

"nom de Druide une étymologie "Grecque, parce que Drys défigne "un chêne dans cette Langue. "De l'autre, on a peine à comprendre que les Gaulois aient pu donner à leurs Sacrificateurs un nom dérivé d'une Langue étrangère, & encore plus que ce nom ait pu parvenir à des Peuples qui affurément n'ont jamais connu les Grecs.

Au reste, ce n'est que l'étymolo-

Hébraïque a cru que le Sabbashum des Juifs venoit de ce que ce jour étoit consacré à Jupiter Sabbatius, & que Strabon a écrit que les Germains avoient reçu ce nom parce qu'ils étoient freres des Gaulois. Cette remarque pleine de fens, eft d'Egide Bucher. Plinius, dit cet Auteur, non exferie affirmat Druidas appellatione Graça fic diflos , fed ita quereum amaffe, ut inde interpretatione Graca appellati videri poffint; iis feilicer, qui Druidarum originem aliunde ignorarent. Ità Plutarshus Hebraica Lingue proffus ignarus, judaïcam vocem Sabbathum à Jove Sabbathio derivat. Ità Strabo Germanos à Germana Gallorum fraternitate diffos feribis. Ridicule, Timidius bie Plinius, coque santine, loquitur. Egid. Buch. Belg. Rom. lib. V. cap. 3. 6. 9, edit. Leodii 1655, in fol. Note de l'Editeur.

## DES CELTES, Livre IV. 341 gie Grecque du nom de Druide que l'on croit devoir rejetter ici. S'il est vrai que le mot de Deru, ou Drw, Derou (262), fignifiat (263) un chêne

(162) Derven, Dervennou, Dervenned, Deru Derw, un chêne. Dictionn. de Roftren. pag. 160. Bochart. G. S. p. 741. Edm. Dickinson Delph. Phaniciff. p. 188. Frick. de Druid. p. 9. Toland ap. Brucker. Hift, Crit. Philof, Tom. II. p. 1079.

Keyfler, Antig. Sept. p. 318.

(263) Il eft, fans doute, bien plus raifonnable de dériver le nom de Druide du mot Celte Deru ou Derou , que de le faire venir du Grec. Car il est bien plus probable que le mot Gree Apus, Drys, qui fignifie un chêne, vient de Dru, qui en Celte veut dire la même chofe, que de croire que les Celtes ont été puiser dans le Grec, qu'ils ignoroient, le nom par lequel ils ont designé leurs Prêtres , tandis qu'ils avoient . dans leur Langue, un mot qui leur en fourniffoit l'idée. Frick. comment, de Druidis cap 1. 6. 2. p. 27. edit Ulmz 1744. Cependant, je ne crois pas que l'ordre entier des Pretres Celtes tirât son nom de celui des arbres sur lequel ils queilloient le Gui. Cette circonftance du culte Religieux ne méritoit pas beaucoup d'attention, & avoit été introduite par le Charlatanifine des Druides. Les Celtes & leurs Pretres n'étoient pas les seuls qui eussent une vénération particulière pour les chênes, & qui aimaffent à habiter les foreis. On voit que cet

#### 342 НІЗТОІВЕ

dans la Langue Celtique, & que ce mot se soit conservé jusqu'à présent

usage fut adopté par tontes les Nations qui, dès le commencement du monde, se répandirent dans l'Univers. Nous lifons, non-seulement dans Virgile & dans les autres Poetes. mais encore dans les Livres'Sacrés, que prefque tous les Peuples demeurojent dans des forets, qu'ils facrificient dans ces lieux folitaires, & qu'ils y faisoient les autres choses qui appartenoient an culte Religieux. Ce n'eft pas fans raison, que les premiers hommes avoient de la vénération pour le chêne. Cet arbre produisoit la nontriture dont ils se nontrissoient : il les garantissoit des injures de l'air par son épais fueillage, & par fes branches qui s'étendent au loin. La majesté de cet arbre inspira donc aux hommes une forte de vénération, qui les porta naturellement à faire leurs demeures dans les forêts de chênes, &, par conféquent, à v rendre le culte da la Divinité, tant qu'ils ne se furent point faits d'autres habitations, & qu'ils ne connurent d'autre noutriture que le gland. Lors meme que les hommes fe furent baris des cabanes, ils ne quitterent pas pour cela les fosêts qui pouvoient seules protéger des logemens mal construirs contre la force des tempêtes. Ce ne fut qu'à mesure que les Arts s'introduisirent & se perfectionnerent que les hommes quitterent leurs retraites pour se construire des chariots où ils habitoient avec leurs familles, Mais alors même , & lorfqu'ils eurent découvert la

## DES CELTES, Livre IV. 343 dans le Bas-Breton & dans le Gallois, il fera fort inutile de chercher

propriété du bled, ils conferverent toute leur vénération pour un arbre qui leur avoit éét utile, & continuerent à faire leurs affemblées civiles & religieuses dans les forêts de chênes. Cet usage étoit donc généralement adopté par toutes les Nations dans les premiers tems, toutes avoient le même respect pour le chêne. Les Oracles des Druides n'écoient pas plus célèbres que celui de la forêt de Dodone. Ce dernier est également célébré par les Poètes. Claudien de laudabu filiteonis lib. I dit des uns:

.... Hercyniam filvam, lucosque vetusta Religione truces, & robora nunrinis instat.

Virgile dit de l'autre :

Sicuti magna jovis antiquo robore quetcus Ingentes tendat ramos. Georg. III.

... Quales cum vertice Celfo Aeriæ quercus, aut coniferæ cypatiffi

Constituerant, silva alta jovis, lucusve Diana.

Enfin le Seigneut fait ces menaces aux Ifeatlites, par l'organe du Prophète Exechiel des. VI. 13. « Vous faurez que je fuis le Seigneut, Jorfv que vos corps, morts & tout fanglans, feront vétendus du milieu de vos Idoles, autour de vos Autels, autour de vos Collines élevées & vos Autels, autour de vos Collines élevées & vos fur vos hautes Montegnes, fous vou voi décer vos fautes de feuillages, fous vou ve décer vos mafus, & dans tou, les lieux où l'on fentois

dans une Langue (264) étrangère, l'origine d'un nom, qui se tire naturellement de la Langue que les Gaulois

» auparavant l'odeur de l'encens que vous brû. » liez en l'honneur de vos Idoles. » Lœ Druïdes n'ont donc pas éré les feuls qui ayent eu de la vénétation pour le chêne, & pouguoi leur nom feroit-il plutôt venu du eulte qu'ils rendoient à cet arbre, que celui des Prêtres des autres Nations ? Note de l'Editert.

(264) L'origine du nom de Druïdes a varié felon le gout des Ecrivains. On a refuté l'opinion de eeux qui le font venit du Gree. Jean Picard , dans fa Celto-pédie Liv. II. prétend que les Druides ont retenu ee nom d'un Prince Druide ou Dryus, inconnu à toute l'antiquité, & qu'il fait le quatrième ou le cinquième Roi des Gaulois. D'autres, aussi peu raisonnables, dérivent le nom de Druïde de l'Hébreu Deruffim, Druffim, ou Driffim, qui fignifie contemplateur. Mais quelle relation y avoit-il entre les Hébreux & les Celtes? Arnold Montan fait venit le nom de Druide du mot Dry, paree que les Saxons établis dans la Grande-Bretagne, le Siege du Druidisme, appelloient leurs Prêtres Dry. Mais les Saxons ne conquirent la Grande-Bretagne que vers le milieu du Ve. siécle : d'où venoit donc le nom de Dry? Ne seroit-il pas luimême le nom de Druide par corruption ? Quelques-uns font descendre ce nom de Drus, qui, envieux Langage Britannique, veut dire Démon, Magicien, Mais les anciens Celtes n'adoroient

# parloient. Les Peuples Celtes tenoient leurs Affemblées Religieuses dans des forêts, & sur-tout dans des

point le Démon, & on les auroit, certainement, offenfes, & l'on eut appelle leurs Druides, les Ministres du Diable. La Magie n'avoit point chez eux, la même fignification qu'on lui a donné depuis, Tout ce que les Druides faisoient, ils le pratiquoient au nom de Dieu & en vertu de la puissance & des connoissances qu'ils prétendoient avoir reçues de lui. Palthenius penfa que le nom de Druide eft formé du fubftantif Germanique Druthin, qui veut dire le Seigneur, Dien; de forte qu'on appella les Druïdes Druthe . & en faifant fonnet davantage le mot, Druthe ou Druida, ap. Schilter. Tom. 3. Antiq. Teuton. p. 212. Mais on n'allégue aucune raifon suffisante pour que nos Peres avent désigné Dieu & tous leurs Prêtres par un seul & même nom. Un grand nombre de Savans donnent pour étymologie du nom de Druïde le mot Hibernois Drui , par corruption Drei & Draui , qui defigne une personne facrée. Theodore Hasée, de True , qui veut dire foi , fidelité. Grotius a adopté la même étymologie. Voici comment il s'explique, a Dreffusf Drucht-ulf. Fidelis auxiliator. » Druch, & Trud, Trouwe, fides, Truchten, » Dominus. Sape occurrit in Novo Testamento » vetere Germano. Truchtin in gloffario , & » nunc quoque Suedis Regina Drog-ning ; pu-» to . quod fides ei data fit : ut qui fidem den derunt Drudos, Drudi, Druides. » Hifter. Gosh.

forêts de chêne. Ils choisissoient ordinairement un grand chêne pour être le simulacre de Jupiter, c'est-à-

Vand. & Langobard. p, 188. Sebastien Rovillatd. dans son Histoire de Charires, foutient que le mot Dru eft un mot Celtique qui fignifioit frequentem, Crebrum, denfum. Comme les Prêtres des Celtes demeuroient tous dans le même Collège & formoient une espèce de société, ils furent appelles, en Gaulois, les Drus; ce qui les fit nommer par les Latins & par les Grecs Druides ou Drufides. Rovillard apporte en preuve de son sistème que la Ville des Druïdes, qui a depuis été nommées Dreux, s'appelloit, autrefois, la Ville des Drus. Il faut avouer que certains Auteurs comptoient fingulièrement fur la simplicité de leurs Lecteurs, pour leur débiter, avec un ton d'affurance, les choses les plus dénuées de fondement. Le nom des Druïdes doit avoir , ce me femble, une origine qui ait un rapport effentiel à la principale fonction de ces Prêtres qui étoient regatdés comme les feuls interprêtes de Dieu, comme les seuls dont le Souverain Etre écoutat la voix, & à qui il déclarat ses volontés, Ainsi Diodore de Sicile les désigne par le nom de Théologiens, & dans les Poefics du Ve. & du VIe. fiécle, c'eft-à-dire. dans un tems où la Religion des Druïdes n'étoit pas encore tout-à-fait détruite, il est parlé de ces Prêtres fous le nom de Deronyden au pluriel & Deronyd au fingulier. Ce nom est forme fur deux racines Celtiques De ou Di Dieu,

## DES CELTES, Livre IV. 347

dire, du Dieu Suprême. Dans les facrifices & dans les autres cémonies de la Religion (265), le Sacrificateur avoit toujours quelque branche de chêne dans la main, ou, felon d'autres, fur la tête, en forme de couronne. Si l'on ajoute à cela que le Clergé faisoit sa demeure dans les forrêts consacrées, il sera facile de comprendre pourquoi on donnoit aux gens d'Eglise une dénomination prise du chêne. Le passage de Pline, au lieu de combattre cette étymologie, semble au contraire l'appuyer. Cet

<sup>&</sup>amp; Rouyd ou Raydd, participe du verbe Rayddeim ou Rauyddim, parlet, dire, haranguer, fontenir, Par cette étymologie, Derouyd ou Diroyd a la même fignification que le 910Avy s des Grees, Théologiem. Au refte, comme l'ont fort bien obfervé les favans Rénéditins qui ont publié l'Histoire Littéraire de la France: « Qu'importe » de rechercher si ferupuleusement l'étymologiem on de ces Savans (les Druides, pour » vu que nous schions qu'ils étoient? C'est là » le principal, & ce qui doit nous fussire. » Note de l'Edzier.

<sup>(265,</sup> Ci d. note 260.

Auteur qui s'exprime, ordinairement, d'une manière fort concife, a voulu dire (266) que les Gaulois ayant une grande vénération pour le chêne, & en employant les branches dans toutes leurs cérémonies facrées, donnoient, par cette raison, à leurs Mages un nom emprunté de cet arbre; & que les Grecs aussi donnant au chêne un nom parfaitement femblable à celui qu'il portoit dans les Gaules, on peut donner également une interprétation Grecque ou Gauloise, au nom de Druide. Dans l'une & dans l'autre Langue, il sera toujours dérivé du chêne.

Bu nom de

Diodore de Sicile, parlant des Sacrificateurs Gaulois, les appelle (267) Mdr7ess, c'est-à-dire, Devins, parce que les divinations étoient effectivement la partie la plus effen-

<sup>(266)</sup> Ci-d. notes 256-260. & 261.

<sup>(267,</sup> Ci-d \$. 14. not. 141.

DES CELTES, Livre IV. 349 tielle & la plus lucrative de leur ministère. Strabon qui écrivoit aussi en Grec, n'a pas laissé de désigner ces mêmes Sacrificateurs fous le nom de Vates 'Ovates, qui fignifie aussi des Devins. Peut-être que le nom de Vates, comme plufieurs autres mots Latins, avoit passé dans la Langue Grecque du tems de ce Géographe. Peut-être aussi qu'il a eu quelque raison particulière de conserver le nom de Vates, tel qu'on l'avoit trouvé dans les Mémoires sur lesquels il écrivoit. Ce qu'il y a de constant, c'est que le mot est Latin. Comme Ammien-Marcellin a fuivi Strabon dans ce qu'il dit du Clergé Gaulois, on peut remettre surement le mot de Vates dans cet Historien, au lieu de celui (268) d'Euhages ou d'Eubages, qu'on lit dans les éditions communes, & qui est certainement une

<sup>(268)</sup> Ci-d. 9. 14. not. 138.

faute du Copiste. Cette correction; qui est de Cluvier (269), est beaucoup plus naturelle que celle de du
Valois (270) qui, corrigeant Strabon
par Ammien-Marcellin, veut qu'on
lise dans le premier 'Oudyses, au lieu
de 'Ouarles (271).

Au reste, l'on prétend que les mots de Vates, Fadus, Fada (272), désignoient un Devin, une Femme inspirée, non-seulement dans la Langue des Aborigines qui étoient les anciens habitans de l'Italie, mais aussi parmi les Celtes. La chose est certaine par rapport aux premiers, comme on peut le voir dans un passage de Justin (273). On n'oseroit pas

<sup>(269)</sup> Cluv. Germ. Aut. p. 163.

<sup>(270</sup> Not. ad Amm. Marc. lib. XV. cap. 9.

<sup>(271)</sup> Jean Saubert de Sacrificiis cap. VII. p.

<sup>(272)</sup> Eccard. Præfat, ad Leibnitz. Collect,

<sup>(273:</sup> Justin XLIII. 1 Comme les De vins répondoient ordinairement en vers, à ceux qui

## DES CELTES, Livre IV. 351

en dire autant des Celtes. Aufone remarque, à la vérité, que les Gaulois attribuoient aux Prêtres d'Apollon le nom de Patera (274); mais il semble que l'on entrevoit plutôt dans le passage que les Celtes donnoient à leurs Prêtres le nom de Peres, comme ils donnoient aux Prêtresses celui de Meres (275). Cependant M. Keyfler a prouvé que les mots de Faidh (276) & de Thada, fignifient, en Irlandois, un Prophête & une Prophêtesse. Il faudroit entendre assez cette Langue, pour être en état de juger si elle est dérivée de la Celtique. Il faudroit favoir si ces mots qui se trouvent dans la version Irlandoise

venoient consulter l'Oracle. Les Latins donnerent aussi aux Poètes le nom de Paus. Varro de Lingul Latind lib. VI. p. 73. Servius ad Ænde de VII. v. 4\*. Le mot de Fértite, selon les apparences, son origine de celui de Fada ou de Faua.

<sup>(274)</sup> Aufon. Profest. IV. p. 50.

<sup>(275)</sup> Keyfler Ant Sept. p 371. & feq.

<sup>(276)</sup> Ibid. p. 36.

de la Bible font anciens ou modernes dans cette Langue. Abandonnons donc la question à ceux qui entendent la matière, & qui sont curieux de ces sortes de recherches étymologiques.

De celui de Semnothées.

mide Diogéne-Laërce, dans un passage
déja cité (177), dit que « la Philoso» phie doit son origine aux Druïdes
» & aux Semnothées parmi les Celtes
» & les Galates. » On a cru pouvoir conclure de là que les Gaulois
avoient un Ordre d'Ecclésastiques
qu'ils appelloient Semnothées. Au
moins Ménage rapporte (278) la remarque d'un Commentateur, nommé Johannes Galesius, qui lisoit dans
cet endroit Σαμνίτας, au lieu de
Σημνίθεες, & qui prétendoit que
ces Samnita étoient les Prophétesse
de l'île de Sayne, que Strabon ap-

<sup>(277)</sup> Ci-d §. 4. not. 22. (278) Not. ad Diog. Lacrt. Tom. I. p. 3. 4. pelle

DES CELTES, Livre IV. 353 pelle Samniticas (279), & Denis le voyageur, Amnitas (280). La conjecture de ce Commentateur paroît très-vaine, & sa correction toutà fait inutile. Separélless est un mot Grec qui fignifie Devin, un homme qui interprête les choses divines. Diogéne-Laërce a donc voulu dire que les Druides, & en particulier, les Sacrificateurs qui préfidoient aux divinations, enseignoient la Philosophie parmi les Celtes & les Gaulois. Le meilleur Commentaire de ce passage est celui de Suidas qui dit (281) que « les Gaulois donnent le » nom de Druïdes à leurs Philoso-» phes & à leurs Semnothées (282), » c'est-à-dire, a leurs Devins. »

<sup>(279)</sup> Ci-d. Liv. III. ch. 8. 9. 12. not. 121.

<sup>(280)</sup> Ibid. not. 120.

<sup>(281)</sup> Suidas in voce Dryida.

<sup>(282)</sup> Selon certains Auteurs, Samother, frere ou fils de Gomer, & neveu de Japhet, fur établi Roi des Gaules par Gomer enviton 140 ansaprès le déluge. Ce Monarque fut le premier

Le Clergé des Celtes étoit la thice de blanc.

§. XX. A l'égard de la manière dont le Clergé s'habilloit, il est certain (283) que les Druïdes prenoient des habits blancs pour cueillir le Gui de chêne, & cette autre plante appellée Selago (284), à laquelle ils attribuoient de très-grandes vertus;

instituteur des Lettres, de la Philosophie & de l'Aftrologie; il enseigna aussi le premier l'immortalité de l'ame pour perpétuer cette Doctrine ; il établit un ordre de Prêtres qui reçusent le nom de Samothées. Sarron fut le troisième Roi des Gaules. Il étoit neveu de Samothes & fis de Magus ou Magog, duquel les Mages & la Magie ont pris leur nom. Sarron institua un Col-Lege de Philosophes & de Théologiens, qui furent appellés Sarronides. Bardus régnoit dans les Gaules vers l'an 2116. du monde , 1885. avant J. C. Il établit la Société des Barder, & des Chantres Gaulois. De-là vient le nom de M. mbard que porte un bourg de Bourgogne, comme qui diroit la Montagne occupée par les Bardes. Cafar. Egal. Bulloei Hift. veterum Acad. Gallig Druidic. cap. 1. Ces fortises se refutent d'elles-mêmes. On ne les rapporte que pour faire voir que les hommes tont capables d'adopter, de créer même les idées les plus absurdes. Note de l'Editent.

(283) Plin. Hift. Nan lib. XVI. cap. 44

pag. 112.

(284) Pline Hift. Nat. lib. XXIV. cap. 14.

DES CELTES, Livre IV. 355

de forte qu'il y a toute apparence que c'étoit-là leur habit de cérémonie (285), l'habit qu'ils avoient coutume de porter pendant le fervice.

L'Auteur de la Religion des Gaulois dit quelque chose de plus (286):

"Dans toutes les cérémonies de la Religion, les Druïdes portoient toujours de longues robes blanches, rayées de pourpre, en telle forte que ces rayes alloient successivement en diminuant de part & d'autre, in modum organi utrimque decrescentibus virgulis purpureis."

Mais ces particularités ne paroissen point sondées. Les Gaulois ne porterent point de robes longues (Togas), avant que d'avoir été soumis par les Romains (287), &, selon les appa-

<sup>(285)</sup> Cet habit éroit de lin & étoit destiné aux mêmes usages que les surplis ou les aubes dans l'Egjise Romaine.

<sup>(286</sup> Relig. des Gaulois, Liv. I. p. 91.

rences, les Druïdes qui demeuroient dans des forêts, & qui étoient attachés à leurs anciennes coutumes, les prirent plus tard que les autres (288). Effectivement, Pline qui, feul, a parlé de l'habillement des Druïdes, leur donne des tuniques (289), des sayes, comme les autres Gaulois en portoient, & non des robes longues. Le même Auteur dit fimplement (290) que « le Druïde » qui coupoit le Gui de chêne avont wun habit blanc, & qu'il recevoit » ce présent des Dieux dans un saye » de la même couleur. » Au lieu que ce n'est pas des Druïdes, mais des Gaulois en général, & fur-tout des

dont les Peuples Celtes étoient habillés ci d. Liv II. ch. 7. init.

<sup>(288)</sup> De même le Clergé Chrétien ne crut point devoir quitter la robe longue, lorsque les Laïques reprirent les habits courts. Note de PEditter.

<sup>(289;</sup> Ci-d. not. 283. 284.

<sup>(290)</sup> Ci-d. not. 283.

grands & des riches, que Diodore de Sicile & Strabon disent (291) qu'ils étoient magnifiques dans leurs habits, qu'ils faisoient broder sur leurs sayes & sur leurs tuniques des bordures, des rayes, des carreaux, chargés d'une infinité de fleurs & d'ornemens de toute sorte de couleurs, mais principalement de pourpre.

Pour ne rien avancer sans preuve, il saut donc s'en tenir à ce que dit Pline, que dans les solemnités, les Druides étoient habillés de blanc. Le Clergé des autres Peuples Celtes avoit cela de commun avec celui des Gaulois. Strabon, parlant des Prêtresses Cimbres, dit (192) qu'elles étoient habillées de blanc, & qu'elles portoient des sayes de toile que l'on attachoit sur l'épaule. On ne peut guères douter que les Prêtres ne sus-

<sup>(291)</sup> Ci-d. Liv. II. ch. 7. not. 77. & 79.

<sup>(292)</sup> Ci-d. ch. II. §. 4. not. 194.

sent habillés de la même manière. Tacite (193) remarque expressément que « l'habit des femmes Germaines » est parfaitement semblable à celui » des hommes, nec alius faminis quam » viris habitus, excepté qu'elles font » communément vêtues de toile de » lin, brodée de pourpre, qu'elles " n'ont point de manches, & laissent » voir outre leur bras une partie de " leur fein (294). " On lit aussi dans Jornandès (295), que Philippe, Roi de Macédoine, assiégeant la Ville d'Udifitane en Méfie les Prêtres Goths vinrent au-devant des Macédoniens avec des guittares & des habits blancs, & obtinrent que le siège fût levé. Enfin , Diogéne-Laërce remarque, après des Auteurs plus

<sup>(293)</sup> Taeit. Germ. 17.

<sup>(194</sup> Cet ulage s'est confervé en Saxe, en Fruste & en Livonie. Les semmes y portent des chemises sans manche, & laissent leur gorge à découvert.

<sup>(295)</sup> Jornand, cap. X. p. 624.

DES CELTES, Livre IV. 359 anciens, que (296) les Mages des Perses ne s'habilloient que de blanc.

Il importe peu de favoir pourquoi le Clergé Celte préféroit cette couleur à toutes les autres. Mais, quand on voit les Prêtresses des Bretons (197) prendre des habits noirs pour dévouer l'armée ennemie, il semble que l'on entrevoye là-dedans que ces Peuples étoient dans la même idée que les autres Payens, qui cro-yoient que le noir étoit propre pour les malésses (198), & le blanc pour

<sup>(196</sup> Diog Laert. Proem.

<sup>(1987)</sup> Ci-d. §. 18. not. 199.
(298) Les Prêtres Celtes ne comnoissient point ce qu'on appelle la Magie noire ; ils n'invoquoient point les Démons, du moins avant que leur Religion est été altérée par le commerce avec les nouveaux Grees : leur pouvoir venoitde Dieu, c'est lui seul qu'ils invoquoients c'est en nom qu'ils précedoient faire tant de choses surprenantes : c'est à lui qu'ils sacrifioient les ennemis qu'ils dévouoient. Ils prenoient des habits noirt dans toutes les cérémonient des habits noirt dans toutes les cérémonies lugubres, de la même manière que les, Chrésiens; l'eurs idées sur ce point n'étoiens pas différentes des notres. Note de l'Éduciens.

la magie naturelle & innocente.

On a vu dans l'un des paragraphes précédens (299), que les Sacrificateurs des Gétes étoient appellés Pileati, parce qu'ils portoient pendant le fervice, une espèce de tiare, de mître ou de chapeau. Denys d'Halicarnasse a observé (300) que les Romains, par la même raison, donnoient à leurs Sacrificateurs le nom de Flamines. Les Prêtres des Scythes & des Perses portoient aussi des tiares, avec cette différence que (301) les Scythes quittoient leurs tiares pour offrir les vistimes, au lieu que (302) les Perses les gardoient.

On peut ajouter encore ici la remarque de Pline, qui dit que les Druïdes n'offroient aucun facrifice

<sup>(299)</sup> Ci-d. 6. 17.

<sup>(300)</sup> Dionys. Halicar. lib. 11. p. 124.

<sup>(301)</sup> Herodot. IV. 60.

<sup>(302)</sup> Ci-d. Liv. HI. ch. 10. §. 2. not. 17.

DES CELTES, Livre IV. 361 fans avoir des branches de chêne (303): Nulla sacra sine eâ fronde consiciunt. Comme le chêne étoit confacré au Dieu suprême, il y a apparence que c'étoit à fon honneur, & pour marquer qu'il étoit l'objet de leur culte, que les Druïdes prenoient des branches de chêne dans toutes les cérémonies religieuses. Cependant, on n'oferoit pas décider que ces Prêtres portassent, pendant le service, des couronnes de feuilles de chêne; Pline lui-même ne le dit pas : d'ailleurs, il paroît plus vraisemblable que les Druïdes portoient des tiares, de la même manière que les Sacrificateurs des autres Peuples Celtes. On voit dans Strabon (304), que les Perfes couronnoient leurs victimes, qu'ils en étendoient les chairs sur des branches de myrthe & de laurier, que les Mages offroient leurs prières au

<sup>(303)</sup> Ci-d. §. 19. not. 280. (304) Strabo XV. p. 730-733. Tome VII, Hb

Feu & à l'Eau, tenant en leurs mains des branches de myrte & de verveine. Peut - être que les Druïdes employoient à de femblables ufages les branches & les feuilles de chêne. Ne nous étendons pas davantage fur les habits & fur les autres ornemens du Clergé des Peuples Celtes, parce que la chose n'en vaut pas la peine; il faut passer à un article plus important; sur lequel les Savans ne sont pas d'accord, c'est l'abolition de l'Ordre, ou de la Seste des Druïdes. \$. XXI. Pline l'Ancien affure for-

De l'abolitio 1 de S D. uïdes dans les Gaules.

mellement (305), que l'Empereur Tibere extermina les Druides des Gaulois, & en général toute cette forte de Devins & de Médecins Suétone (306) & Aurélius Victor (307) disent quelque chose de semblable; mais ils différent de Pline

<sup>(305)</sup> Ci-d. 6. 24. not. 339.

<sup>(306)</sup> Ci-dessous §. 24. not. 333.

<sup>(307)</sup> Ci-dellons 5. 24. not. 136.

## DES CELTES, Livre IV. 363

fur deux articles. D'un côté, ils attribuent à l'Empereur Claude les Edits qui furent publiés contre les Druïdes. De l'autre, ils prétendent que cet Empereur se contenta d'abolir la Religion ou les fameuses superstitions des Druïdes. On ne contestera pas les faits que ces Historiens assurent si positivement; il paroît même très-facile de les concilier par rapport aux articles sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Mais les régles d'une bonne critique demandent affurément que l'on donne aux passages de ces trois Auteurs un fens qui ne choque ni la vraisemblance, ni la vérité. Les Druïdes ont subsisté, & paroissent dans l'Histoire long-tems après le régne des Empereurs Tibere & Claude. C'est, d'ailleurs, une chose sans exemple que les Romains, en subjuguant une Nation , ayent pensé à lui ôter sa Religion & fes Sacrificateurs, Il pa-

#### 364 Histoire

roît donc à propos de faire ici une réflexion qui fervira à déterminer le véritable sens des passages que I'on examine.

I es Romains n'al olirent proprement dans les Gaules , que les Sacrifices des victimes hudivingtions.

Quoique les Romains ayent fouvent immolé à leurs Dieux (308) des victimes humaines, non-feulement fous les Confuls, mais encore maines & his fous les Empereurs, il faut avouer qu'ils ne le faisoient que dans des cas extraordinaires où le Sénat étoit obligé, malgré lui, de condescendre,

aux instances des Pontifes & d'une foule de superstitieux qui ne ceffoient de crier que le seul moyen. de fauver la République du danger. éminent dont elle paroiffoit menacée, étoit de confulter les Livres de la Sybille, & d'offrir les Sacrfices, qui étoient ordonnés dans ces Li-

<sup>(308)</sup> Voyez en des exemples, Plutarch. Marcello Tom. I. p. 299. Tit. Liv. lib. 22. cap. 57. Orof. lib. IV. cap. 13. p. 205. Fraginent. Dion. ap. Valef. p. 774. Tzetz. ad Lycophron. p. 69

## DES CELTES, Livre IV. 365

vres. Ces cas extraordinaires n'empêchoient pas que le Sénat ne désapprouvât la cruelle superstition d'immoler des hommes , & qu'il ne fit de sages réglemens pour l'abolir, non-seulement à Rome, mais aussi dans toutes les Provinces qui dépendoient de la République, On en voit une preuve dans ce qui a été dit ailleurs (309) de la fête que les Romains célébroient tous les ans à l'honneur du Pere Dis, & pendant laquelle ils jettoient dans le Tibre, trente hommes de paille, en la place de trente vieillards qu'on y précipitoit autrefois tout vivans. Pline fait auffi mention d'un Décret du Sénat (310), par lequel il étoit dé-

<sup>. (309)</sup> Ci.d. Liv. III. ch. 6. 6. 11. not. 75.

<sup>(310)</sup> DCLVII. demàm anno Urbis conditz Cn. Cornelio Lentulo, Publ. Licinio Craffo, Confulibus, Senatus-confultum factum cft, ne homo immolaretur; palamque in illud rempua facra prodigiofa celebrata. Gallias utique pos-

fendu d'immoler des hommes à la Divinité. Cet Edit fût donné dans un tems où la possession de la Gaule Narbonnoise venoit d'être afsurée à la République, par les victoires de Marius, et par la désaite des Barbores qui avoient ravagé cette Province pendant plusieurs années. Il y a donc toute apparence que ce Décret regardoit sur-tout les Gaulois, qui offroient publiquement à leurs Dieux de semblables Sacrifices.

Quoi qu'il en soit, il paroît par un passage de Plutarque, que le Sénat

sedit (magica diseiplina), & quidem ad noftram memoriam; namque Tiberii Cesaris principatus sustulti Druidas eorum, & hoc genus vatum medicorumque. Sed quid ego hae commemorem in arte Oceanum quoque transsersis, & ad natura; nane provida. Bittannis hodieque eam attonite celebrat, tantis ceremoniis ur dedisse Persis videri possit. Adeo ista toto mundo consensere, quamquàm discordi & sibi signoto. Non satis assimati potest, quantum Romanis debeatur, qui sustulere monstra in quibas hominem occidere religiossissimum erat, mandi verà etiam saluberrimum. Plin. XXX.1. p. 728. DES CELTES, Livre IV. 367
avoit grand soin de rechercher &
de punir ceux qui contrevenoient à
l'Edit dont on vient de parler. » Les
» Romains, dit le Philosophe Grec
» (311), ayant appris que les Blé» tonnésens avoient immolé un
» homme-aux Dieux, firent venir
» à Rome les Magistrats de ce Peu» ple barbare, pour les punir. Ceux» ci prouverent qu'ils avoient suivi
» en cela un ancienne coutume; ils
» furent renvoyés absous, avec dé» fense de pratiquer la même chose

", dans la fuite "

S. XXII. On peut, fans s'éloi- Erreur & anachrouifgner beaucoup du fujet, faire ici me du P. Harune courte digreffion fur les Blé-douin,
connésiens, dont parle Plutarque. Ce
mot femble indiquer les Habitans

mot semble indiquer les Habitans d'une île nommée Bléton. Mais, comme onne trouve dans aucun des anciens Géographes une île de ce

<sup>(311)</sup> Plutarch. Quaft. Centur. Tom. II.

nom, on seroit tenté de substituer ici le mot de Bretannesii, qui désigneroit les Infulaires ou les Habitans de la grande Bretagne. Effectivement, il est constant que les Bretons ayant été foumis par Jules-César, continuerent toujours d'offrir à leurs Dieux des victimes humaines, comme ils avoient fait par le passé. Mais il est, en même tems, très-probable, qu'après que l'Empereur Claude eût fubjugué l'Angleterre, & mis de bonnes garnisons dans le Pays, le Sénat jugea à pro-. pos de soumettre cette nouvelle Province au Senatus-Confulte dont on a fait mention. Cependant, quelque vraisemblable que soit cette conjecture, if y faut renoncer pour ne pas tomber, avec le P. Hardouin, dans un anachronisme de près de deux siécles.

Plutarque, après avoir parlé de la défense faite aux Blétonnésiens,

# DES CELTES, Livre IV. 369

ajoute (312). » Peu d'années aupa-» ravant, les Romains avoient eux-» mêmes, enterré vivans, dans le » marché aux Bœufs, deux Grecs » & deux Gaulois, fçavoir un hom-» me & une femme de chaque Na-» tion, & cela après avoir conful-» té les Livres de la Sybille à l'oc-» casion de la mort d'une Vestale, nommée Helvia, qui avoit été » tuée par la foudre, & de l'inceste » commis par trois autres Vestales, » Emylia , Licinia & Martia , qui » avoient été corrompues » un Chevalier étranger , nom-» mé Buterius «. Le Pere Hardouin (313) prétend que tout cela s'étoit passé sous l'empire de Néron. Mais les raisons sur lesquelles il appuie fon fentiment, ne font d'aucun poids, ou plutôt, elles sont renversées par une preuve démonstrative.

<sup>(312)</sup> Ubi suprà.

<sup>(313)</sup> Ci-d, not. 316.

1°. Il fait dire à Plutarque que ces choses s'étoient passées peu d'années (314) avant le tems où il écrivoit ; au lieu que le Philosophe Grec dit clairement & formellement que les Romains qui défendirent aux Blétonnésiens d'immoler des victimes humaines, n'avoient pas laissé de pratiquer le même genre de Sacrifices peu d'années auparavant (315).

2°.Ce Pere se fonde sur un passage de Pline, qui porte (3 16) qu'il n'y

<sup>(314)</sup> Ci.d. not. 316. (315) Ci-d. not. 312.

<sup>(316)</sup> Boario verò in foro Gracum, Gracamque defoffost aut aliarum gentium cum quibus tunc res effet, etiam noftra ztas vidit; cujus facri pracationem, qua folet praire quindecim virâm Collegii magister, si quis legat, profestò vim carminum fateatur , ca omnia approbanti. bus oftingentorum triginta annorum eventibus. Plin. Hift. Nat. lib. XXVIII. sap. 2. p. 557. Le P. Hardouin fur le paffage de Pline , & , en particulier, fur ces paroles etiam noftra atas vidir, a fait cette remarque : Plutarchus qui non Grasum Grzcamque modò, fed & gallum fimul

## DES CELTES, Livre IV. 371 » avoit pas long-tems que l'on avoit. » enterré un Grec & une Grecque » dans le Marché - aux - Bœufs , & » que ces Sacrifices étoient, en quel-» que manière, autorifés par les bons » fuccès que les Romains avoient » eus durant 830 ans «. Il est vrai que l'an 830 de Rome, qui est l'année où Pline écrivoit, tombe sur la fin du régne de Vespasien. Mais Pline ne parle proprement ici que du Sacrifice d'un Grec & d'une Grecque. Il ne dit pas que ce Sacrifice eût été offert à l'occasion d'un inceste commis par des Vestales, & Suétone (317) remarque même expressément

gallamque defolos refert, id quoque haud multis ante se annis, contigisse air, ou vandars Frest l'approbre in Quest. Rom. p. 283. & ad Vaspaniani tempora referendum id videtur, vel certe Neronis; sed & illud priùs accidisse narrat Liviux XXII. pag. 225. Dans l'endroit cité Tite-Live XXII. eap. 37. parle de la condamnation des Vestales Opinia & Floronia, mais aon pas de celles dont il s'agit iei.

(317) Sueton. Domitian. cap. 1.

### 372 HISTOTRE

que Vespasien & Tite négligerent de punir l'impudicité de ces Vier-

ges.

3º. Enfin, ce qui est décisif, Tite-Live dans un de ces Livres qui est perdu, & dont nous n'avons que les Sommaires, rapportoit (318) la condamnation des Vestales Emylia, Licinia & Martia au Confulat de C. Porcius - Caton, qui tombe fur l'an 640 de Rome. Les Blétonné-. fiens ne sçauroient donc être les habitans de la Grande - Bretagne, dans laquelle les Romains ne passerent qu'environ 60 ans après, sçavoir l'an de Rome 600. Le P. Hardouin s'étoit aussi trompé, en plaçant sous le régne de Vespasien, des événemens antérieurs de près de 200 ans. Les trois Vestales qu'on vient de nommer, ayant été convaincues & condamnées l'an de Rome 640, les

<sup>(318</sup> Epirome Livii lib. LXIII. Vojez aufli Orof. lib. V. cap. 15.

Romains ; pour expier ce sacrilége , firent enterrer vivans dans les Marchés-aux-Bœufs, un Gaulois & une Gauloise, & en même tems un Grec & une Grecque. Ce fut quelques années après, que l'on manda à Rome les Magistrats des Blétonnésiens, qui avoient immolé un homme à leurs Dieux, & qu'on leur défendit d'offrir à l'avenir de semblables Sacrifices, Comme l'Edit du Sénat, qui interdisoit ces barbares Sacrifices, fut publié l'an 647 de Rome, il fut très-vraisemblablement donné à l'occasion de ces Blétonnésiens, qui étoient, selon les apparences, un Peuple de la Gaule Narbonnoise (319), ou, fi l'on veut, les Habi-

<sup>(319)</sup> Plutarque les appelle Barronsiss. Si le mot Nesse ou Nesse défignoit cie une île ou des insulaires, comme le prétend M. Biuzen de la Martiniere, Plutarque auroit du écrire Barronsiss. Au reste, Strabon parle d'une île vosine de Martielle, qui portoit le nem de Blasse, Strabo IV, p. 181.

DES CELTES, Livre IV. 375
nue affez clairement, puisqu'il dit
aux Druïdes (321) qu'ils avoient
renouvellé pendant les guerres civiles des Romains, les barbares cérémonies qu'ils avoient été obligés
d'interrompre après la conquête des
Gaules.

Il est vrai qu'Auguste (312) n'avoit d'abord désendu qu'aux seuls Citoyens Romains de prendre part aux cruelles cérémonies que les Gaulois pratiquoient. Mais il paroit très-vraisemblable, qu'il rendit ensuite cette désense générale, & qu'il abolit les Sacrifices humains dans toute l'étendue de l'Empire. Sans cela, il seroit difficile de comprendre que des Historiens qui ontécrit peu après la mort d'Auguste, eussem d'une superstition qui étoit tout l'auguste d'une superstition qui étoit d'une superstition qui étoit des la mort d'Auguste, eusseme d'une superstition qui étoit qui étoit des la mort d'Auguste, eusseme d'une superstition qui étoit qui étoit des la mort d'auguste, eusseme d'une superstition qui étoit des la mort d'auguste.

<sup>(321)</sup> Lucan. I. v. 450;

<sup>(322)</sup> Ci-deffous, &. 24. not. 333.

# 376 HISTOTRE

abolie dans les Gaules, ou qui ne s'y pratiquoit, au moins, que fort secrettement. Par exemple, Strabon qui publia sa Géographie vers le commencement du régne de Tibere, après avoir parlé de la coutume qu'avoient les Gaulois de clouer aux portes des Villes, les rêtes des ennemis qu'ils avoient tués à la guerre, ajoute (323): » Les Romains ont, cependant, fait quitmet aux Gaulois cette barbarie, & les ont désabusés des Sacrifices & des divinations, qui ne s'accorm doient pas avec nos coutumes «.

Pomponius-Mela, qui vivoit fous Tibere, ou, pour le plus tard, fous Néron, dit auffi (324) » que les », Gaulois sont des Peuples fiers, », superstitieux, qui, autrefois, ont », porté la férocité jusqu'à se persua», der que l'homme est la plus ex-

<sup>(323)</sup> Strabo IV. 198.

<sup>(224)</sup> Pompon, Mela lib. III. cap 2. p. 72.

» cellente victime que l'on puisse » cellente victime que l'on puisse » offrir aux Dieux Quoique cette » barbare superstition soit abolie, » il en reste pourtant quelques tra-» ces. A la vérité, ils ne sont pas » mourir les hommes qu'ils ont dé-» voués aux Dieux; mais ils les » font, au moins, approcher de l'Au-» tel, & leur répandent du vin sur la tête «.

Pline, qui écrivoit sous l'empire de Vespassen, reconnoît également que l'on n'offroit plus de victimes dans les Gaules (325): » Il n'y a » pas long-tems que les Peuples, » qui sont au-delà des Alpes, avoir ent » encore la coutume d'immoler des » hommes. Les Romains, dit-il ail» leurs (326), ont rendu au genre » humain un service inestimable, » en abolissant cette horrible super» stition, qui faisoit regarder le Sa-

<sup>(325)</sup> Plin. Hist. Nat. lib. VI. cap. 1. p. 6. (326) Ci-d. §. 21. not. 312. Tome VII.

" crifice d'un homme comme la 
" chose du monde la plus sacrée «
Enfin, si Solin, qui a écrit après le 
régne d'Alexandre Mammée (327), 
reconnoît (328) qu'on accusoit les 
Gaulois d'offrir à leurs Dieux des 
victimes humaines, il avertit en 
même tems, qu'il n'oseroit pas garantir la vérité du fait.

§. XXIV. De tout ce qu'on a dit ci-dessus, il faut conclure que les Romains n'eurent jamais la pensée d'ôter aux Gaulois, ni leur Religion, ni leurs Druides. S'il en étoit autrement, les Druides (329) & les Dryades (330) ne paroîtroient pas dans l'Histoire jusqu'au tems de Dioclétien & de Constantin-le-Grand, Mais le Sénat, & ensuite les

<sup>(337)</sup> Salmafius in Exercit. Plin Prolegom.

<sup>(328)</sup> Solin. cap. 34. pag. 200. Edit. Salm.

<sup>(329</sup> Ci-deffous, not. 340. 341. 342. (330) Ci-d. §, 18.

Empereurs, défendirent, fous des peines féveres (331), les Divinations & les Sacrifices humains, parce que les Loix d'une bonne politique l'exigeoient, & que des abus semblables ne doivent point être tolérés dans une Société bien réglée. Les Divinations étoient une imposture dont les Prêtres abufoient fouvent pour troubler le repos de l'Etat, & elles ne servoient ordinairement qu'à remplir les particuliers qui y ajoutoient foi, de fausses craintes, ou de vaines espérances. Les Sacrifices humains étoient une barbare superstition, & cette fuperstition faisoit perdre inutilement à l'Etat une partie de ces Sujets. Par ces raisons, le Sénat avoit aboli (332) dans la Gaule Narbonnoise, dès l'an 657 de Ro-

<sup>(931)</sup> Ci-d. 6. 23. not. 323.

<sup>(332)</sup> Ci-d, §. 21. 1101.,310. & §. 22.

me, les Sacrifices dont est question. Ils furent aussi abolis d'une manière infenfible, dans la Gaule que l'on appelloit barbare, & qui avoit été conquise par Jules-César. Mais, comme les Gaulois étoient fort attachés à leurs superstitions, & comme ils continuerent longtems d'immoler en fecret des victimes qu'il ne leur étoit plus permis d'offrir publiquement, on fut · obligé de renouveller fouvent les Edits, qui avoient été donnés sur ce sujet. Auguste n'avoit (333) d'abord défendu qu'aux feuls Citoyens Romains, de participer aux barba-- res cérémonies des Gaulois. On a exposé les raisons qui sont juger que sur la fin de son régne, il abo-· lit les Sacrifices humains dans tou-· te l'étendue de l'Empire.

.. Quoi qu'il en soit, Tibere, suc-

<sup>(333)</sup> Sucton. Claudio cap. 25.

ceffeur d'Auguste, n'épargna rien pour bannir cette superstition (334), tant des Gaules que de cette partie de l'Afrique (335), qui étoit soumise à sa domination. L'Empereur Claude prit aussi fort à cœur l'abolition des Sacrissices humains. Il extirpa, selon la remarque d'Aurélius Victor (336), les fameuses superstitions des Druïdes, ou, comme le dit Suetone (337), leur cruelle Religion, c'est-à-dire la coutume d'offrir des Victimes hu-

<sup>(334)</sup> Ci-deffous, not. 339.

<sup>(335</sup> Tertullian, Apolog. cap. 4. (336) Aurel Victor. Cafar, cap. 4. pag. 114.

Aurefle, il ne faut pas s'arrêter à ce que dit Seneque que Claude introduist à Rome la Religion des Druïdes, s'on parce qu'il le dit dans une Satire fort envenimée, où l'on ne doit pas chercher la vérité, soit parce qu'on entrevoir que cette acculation avoit pour sondement, que les Druïdes, consultés par Claude, avoient déclaré qu'il pouvoit époufer sa nièce, au lieu qu'e ces matiages étoient condamnés parmi les Romains. Senec. Apocolocyint, p. 804.

<sup>(337)</sup> Ci-d. not. 335.

maines. » Malgré tous ces foins, » dit Eusebe (338), l'on ne cessa » d'immoler des hommes que sous » l'Empereur Adrien, lorsque la » Doctrine de Jesus-Christ commen-» çoit à éclairer les esprits dans » toutes les parties du monde «.

Tous les Auteurs que l'on vient de citer, s'accordent à confirmer le fentiment qu'on s'est proposé d'établir. Ils parlent, de l'abolition des Sacrissces humains, mais ils ne son aucune mention de l'extirpation de la secte des Druïdes. La seule difficulté qui reste, est celle qui se tire du célébre passage de Pline. » Les » Gaulois, dit cet Historien (339),

<sup>(318:</sup> Euseb. Præparat Evang. lib. IV. cap 1 p. pag. 154. 156. Vojez aussi ch. 17. p. 164. Lactant Div. Instit. lib. I. cap. 21. p. 78.

<sup>(339</sup> Voyez, le texte de Pline el-deffus \$.21.

MOI: 3 o. M. Echard n's pas entendu ce paffage, a Tibére, die-il, avoit abolis, felon Pline,
n les Deurdes, les Poëtes & les Devins des Gau» lois, appelles Bardes. » Hift. Rom. Liv. IV.
Aug. 3. 1982, 156. Cela n'eft poine exact. Les

## DES CELTES, Livre IV. 383 » ont été entêtés de la superstition » d'immoler des hommes , jusqu'à » un temo dont nos Vieillards peu-» vent encore se souvenir. Car on » scait , au reste , que l'Empereur "Tibere a exterminé , Suffulit , » leurs Druïdes; & en général, » toute cette forte de Devins & de » Médecins «. Cependant le même Auteur, rapportant la manière dont on cueilloit le Gui de chêne, parle des Druïdes (340) comme d'un Ordre de Prêtres actuellement subfiftant, & qui présidoit au culte Divin parmi les Gaulois. Un paffage de Dion Chryfostôme, cité plus

haut (341), prouve qu'ils confer-

Bardes étoient proprement les Poètes des Gaulois; ceux que Pline à pelle Vaue, étoient les Devins, qui offroient les Sacrifices, & qui prédifoient l'avenir par l'inspection des viclimes, Vegez, ci-d. §. 15.

<sup>(340&#</sup>x27; Ci-d. §. 19. not. 266. (342) Aufone avoit été Précepteur de Grasien. Cet Empereur l'éleva au Confultat l'an

voient encore leur autorité du tems de l'Empereur Trajan. Enfin Aufone (342), qui a écrit depuis l'établiffement du Christianisme dans les Gaules, parlant des Professeurs qui enseignoient dans l'Ecole de Bourdeaux, dit (343) qu'Attius Patera étoit de la race des Druides. qu'il tiroit son origine du Temple de Belenus, & qu'il portoit le nom de Patera, parce qu'il avoit été Ministre de ce Dieu. Il dit encore que Phebitius (345) avoit été Marguillier de Belenus, & qu'il étoit de la famille des Druïdes; ce qui prouve que les Druides avoient confervé, jusqu'alors, l'intendance des Sanctuaires.

Il faut donc expliquer nécessairement le passage de Pline, dont il s'a-

de Rome 379. Il mourut fous l'Empire d'Honorius Fabricii Biblioth Lat. p. 155, 156, [343] Ci-d. S. 13. not 136.

<sup>(344)</sup> Ibid. not. 137.

DES CELTES, Livre IV. 385 git, d'une manière qui puisse concilier cet Auteur avec lui-même . &, qui, d'ailleurs, s'accorde avec la vérité de l'Histoire. Vossius a cru résoudre la difficulté, en disant (345) qu'il ne s'agit dans ce passage, que de la Ville de Rome, d'où Tibere fit chaffer les Druides, les Devins & les Médecins. Mais cette explication est combattue par les paroles même de Pline, qui dit que » les Gaulois ont été entêtés des » Divinations, de la Magie & des-» Sacrifices humains, jusqu'au siécle » où il vivoit : mais qu'ils en font » revenus depuis que l'Empereur » Tibere a exterminé leurs Druides. » & en général , cette forte de De-» vins & de Médecins «. Un paffage de Tertullien léve toue la difficulte. "Tibere, dit-il, (346), failoit cru-

<sup>(345)</sup> Voffius de Orig. & progr Idol. lib. L.

<sup>(346)</sup> Tertullian. Apologet. cap. 9.

neifur les Prêtres qui immoloient des » Victimes humaines «. Voilà le fait que Pline rapporte. Tibere n'abolit point l'ordre des Druïdes; mais il punit du dernier fupplice les Druïdes, &., en général, les Sacrificateurs & les Devins, qui, contre la teneur des Edits, offroient des Victimes humaines, se mêloient de Drivinations & de Magie; & se vantoient de prédire l'àvenir, ou de guérir les malades par le moyen de ces Sciences.

Les Druides subsistement donc dans les Gaules auffi long-tems que le Paganisme. Mais les choses changerent de face, lorsque la Religion chrétienne commença à s'y établir (347). Le Peuple, instruit par de meilleurs Maîtres, abandonna ses Druides, & ne leur apporta plus les présens & les offrandes, d'où ils

<sup>(347)</sup> Cird., not. 33\$.

tiroient une partie considérable de leur subsistance. Bientôt l'Eglise, soutenue du bas Séculier, alla ruiner les Forêts consacrées, & les autres Sanctuaires des Gaulois. On sit passer les Druïdes pour des Sorciers (348), qui faisoient des Assemblées nocturnes à l'honneur du Diable, De cette manière, on sour les perfécuter à toute outrance; la ruine du Paganisme dans les Gaules, entraîna nécessairement après soi l'extinction des Druïdes.

Fin du Tome septième.

013048

<sup>(348)</sup> Ci-deffus, ch. III. § 1. not. 18. §. 18. not. 237. 239. 242. §. 20. not. 290.

#### TABLE

Des Chapitres & des Matières contenues dans ce Volume.

#### LIVRE OUATRIEME.

CHAPITRE PREMIER.

PLAN de ce Livie.

Page 4.

CHAPITRE II.

Les Celtes n'avoient point de Temples. J. Ils tenoient leuts Affemblées religieuses en plein air. 8. Ceux qui avoient une demeute fixe, s'affembloient hors du, lieu de leut demeure , pour invoquer la Divinité & lui offrit des facrifices. 9. Les Sanctuaires les plus célébres des Celtes étoient dans les Fosets. 11. Les Peuples Celtes tenoient plus anciennement leuts Affemblées teligieuses sur des Montaenes. 10. Ils établifloient ordinairement leuts Sancsuaires près des Fontaines, des Lacs ou de quelque Fau courante, 16. Ils avoient aufi des Sanctuaites dans des Carrefouts. 28, Les Temples n'appartien-Bent point à la Religion des Celres. 19. Ces Peud ples n'avoient ni Images, ni Statues qui représentassent la Divinité, sous la forme de l'homme, on de quelque animal. 35. Ils avoient cependant leurs Simulacres, qui différoleut entièrement de ceux des autres Peuples. 38 Le Simulacre des Peuples Nomades étoit une Epée. 39. Quelques Peuples Celtes avoient pour Simulacre une Lance 49, Les Simulacres des Peuples , qui avoient une demeure fire, étoient le plus fouvent un Arbre. 14. Nature du culte que l'on rendoit aux Arbres confacrés 60. Temples & Simulacres des anciens Peuples de l'Ita. lie. 71. Quand les Arbres confacrés mouroient . les Celtes en faisoient des Colonnes pour être le Sym. » bole de la Divinité. 74. Les Celtes avoient quelquefois une pietre pour le Symbole de la Divinité. 77.

Pable fur la formation de l'homme, So. Les Romains n'ont représenté la Divinité, sous la forme de l'homme, qu'après le tems de Numa Pompilius-\$1. Les Perfes n'eurept ni Images, ni Statues . ni Autels julqu'au règne d'Artaxerxès Mnemon. 84. Les Gaulois ne firent des Images & n'érigerent des Statues que depuis le tems de Lucain ; les Germains, depuis le tems de Tacite. 87. Réponfe à quelques objections. 88, Erreur de l'Auteur de la Religie Mes Gaulois, 91 Le Taureau d'Airain des and Gaulois n'étoit point un Dieu, C'étoit un vaisseau confacté pour recevoir le fang des Victimes humaines, & fur lequel ils confirmoient les Traités de paix & d'alliance. 94. Explication d'un passage de Plutarque, fur lequel l'Auteur de la Religion des Gaulois a fonde la conjecture. 91. Les SanQuaires hoient , parmi les Celtes, des lieux fort refpectes. 99. On confervoit dans les Sanctuaires de grandes richesses. 104. Le Clerge faisoit sa demeure dans les Sanctuaires, 115. Les affemblées civiles & religieufes fe tenolent dans les Sanctuaires. 119. Les affem générales de tous les Cantons d'un même Peuple se tenoient dans le Sanctuaire où réfidoit le Souverain Pontife de la Nation. 123. L'excommunication des Druïdes emportoit avec foi l'exclusion de toutes les aflemblées , tant civiles , que religientes, 125. Cauft des effets funelles de l'excommunication chez les Celtes. 147. On faifoit aufil dans les Sandwaires les feftins par lefquels les affemblées civiles & religieules des Celtes finissoient ordinairement. 129.

#### CHAPITRE III.

Les Peuples Celtes renoient feurs afiemblées religieutes de nuis ; aufli composient ils te tem par les nuits, & non par les pours. 130. C'est Porigine de la Fable des Societes qui vont as Sabbat. 140. On ignore pourquoi les Celtes faifoient de muit leurs affemblées ; anna civiles que religieutes. 143. Beseur de Jules-Célar, qui a confondu le Dis des Celtes avec le Dis, Adès ou Platon des Greces de des Latins. 143. Conjecture fur l'origine des affemblées nodumen parmi les Celtes. 145. Ces Peuples tenoient leuts affemblées au clair de la 1 une. 148. Faufle conjecture de l'Aueur et la Religion des Gaulois toqu chant cet ufage. 151. Explication du passage de Plane. ibid. Les Celtes avoient aussi des Fères folemnelles qui revenoient régulièrement vons les ans 153. La principale des solemniés Celviques éroit celle qu'ori appelloit le Champ de Mars ou de May. 154. Chaque Canton des Nations Celtiques avoit ses Fères locales, 191. Observation de Joséph Scaliger sur er mois & les années des Gaulois. 164. Citique injuside du P. Pewas fur l'observation de Scaliger. 164.

#### CHAPITRE IV.

Des Ministres de la Religion des Celtes, de leurs fonctions, de leurs priviléges & de la confidération qu'or avoit pour eux. 167. Tous les Peuples Celtes avoient leurs factificateurs. Erreut de Jules-Cefar. 16S. Mauvaile interprétation du texte de Jules Cés far, 170. Fonctions du Clergé parmi les Celtes. 1717 Les Drui des étoient les Ministres du Culte, ibid. Les Gaulois et oyoient que les facrifices étoient illégitimes & les prières inefficaces, s'ils n'étoient offerts par le ministète des Druïdes ; ils se recommandoient aux Saints qui vivoient encore fur la terre, préférablement à ceux qui l'avoient quittée pour aller jouir de la félicité éternelle dans le Valhalla. 173. Cette opinion avoit été inculquée par les Druïdes qui cherchoient à se rendie nécessaires. L'artifice leur avoit très - bien réuffi. 174 Les Prêtres des Celres étoient les Maitres de la Doctrine. Leuis decinons étolent prises pour des oracles, 176. Ils enseignoient la Théologie & la Morale. 177. Ils instruisoient la jeunesse. 178. Ils apprengient à leurs Disciples la Philosophie. 179. Les Prettes Celtes avoient été les Maîtres des Philososophes Grees, 183. Les Druïdes donnoient à leurs Elèves des préceptes de Rhétorique, 183. Ils leur enseignoient la Jurisprudence & leur appronoient l'Histoire. 184. Ils les instruisoient aussi dans l'art, de la Poefie. 185. Les Prettes Celtes avoient tous une Doftrine occulte, qu'ils n'enseignoient qu'à ceux de leurs tisciples qui vouloient entrer dans le Sacerdoce 187. La Doctrine occulte des Prêsres Celtes donnoit les principes de la divination & de la magie. 188. Manière d'enseigner des Prêtres Celtes. 190. Examen d'un passage de Jules-César. 195. Le Clergé prefidort aux Divinations. Les Preties des Celtes

failoient profession de Magie. 211. Ils exerçoient la Médecine, & prétendoient guérir les malades par la Divination. 216. Ils guérifloient aussi par des enchantemens. 220. Le Cierge s'attribuoit , en plusieurs occasions, l'autorité du Magistrat Civil. 229. Autorité du Clergé parmi les Peuples Celtes. 246. Conftitution du Clergé des Celtes 264. Le Clergé des Gaules étoit partagé en trois parties, 268. Les Devins étoient proprement les Pontifes des Celtes. ceux qui présidoient leur Clerge. 273. Les Druïdes étoient les Ecclenaftiques des Celtes. 275. Les Bardes fans participer au ministère Sacré, appartenoient au corps des Druïdes, parce qu'ils étojent de famille Sacerdotale. 276. Il y avoit, au milieu de chaque Peuple, un Pape, Primat, ou Souverain Pontife. 283. Privileges dont jouissoit le Clergé des Peuples Celtes. 291. Le Corps entier du Clergé avoit le pas sur la Noblelle, 292. La famille Sacerdotale étoit exempte de toutes fortes de taxes. 295. Elle étoit dispensée d'aller à la guerre ; mais cette exemption étoit nouvelle dans les Gaules. 296. Les femnies des Sacrificareurs partageoient avec eux les fonctions du Sacerdoce. Elles offroient des facrifices. 306. Elles s'artribuoient le don de deviner. 313. Les Prêtresses Gauloifes , fur-tout , étoient célébres. 321. Les femmes des Druïdes se mêloient de Magie, 116. Les Gaulois & la plupart des Peuples Celtes donnojent à leurs Prêtres & même aux Ministres inférieurs, le nom de Druides. 334. Origine du nom de Druides. Il ne dérive pas du Grec. 336. Du nom de Vates 348. De celui de Semnothées. 352. Le Clergé des Celtes éroit habillé de blanc. 354. De l'abolition des Druï-des dans les Gaules. 362. Les Romains n'abolirent proprement dans les Gaules, que les facrifices des Victimes humaines & les divinations, 364. Erreur & anachronisme du P. Hardouin. 367.

Fin de la Table du Tome septième.

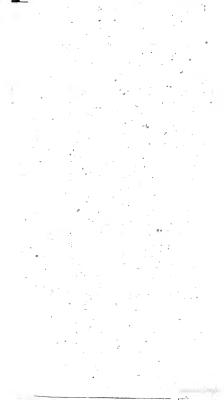











